



13.

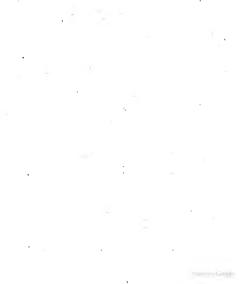

# POÈMES DE L'EDDA

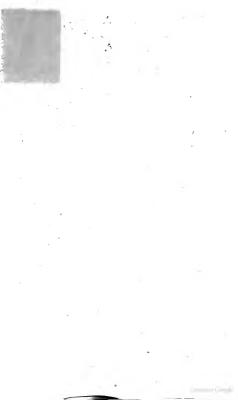

# POËMES ISLANDAIS

(VOLUSPA, VAFTHRUDNISMAL, LOKASENNA)

TIRÉS

#### DE L'EDDA DE SÆMUND

. . . . . . . .

AVEC UNE TRADUCTION, DES NOTES ET UN GLOSSAIRE

PAR F. G. BERGMANN

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE DE PARIS





### PARIS

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DU ROI

A L'IMPRIMERIE ROYALE

M DCCC XXXVIII

# VANT-PROPOS

Le recueil de poésies islandaises connu sous le nom de l'Edda de Sæmund, paraît avoir été composé dans les premières années du xive siècle. Peu de temps après cette époque qui marque le commencement de la décadence de l'ancienne littérature islandaise, ces poésies; à peine recueillies, tombèrent dans l'oubli, et leur existence même semble être restée ignorée pendant deux siècles et demi. Mais au xyıre siècle, plusieurs savants islandais, tels que Arngrim Ionsen, Bryniolf Svendsen, Thorlak Skulason, Magnus et Stephan Olafsen, se livrèrent à la recherche et à l'étude des anciens manuscrits. En 1643, Bryniolf Svendsen, évêque à Stalholt en Islande, découvrit un manuscrit de parchemin renfermant la plupart des poésies sur l'ancienne Edda de Sæmund. Ce manuscrit qui remonte au xive siècle, se trouve aujourd'hui à Copenhague à la Bibliothèque royale, et porte le nom de Codex Regius. Après cette heureuse découverte, on retrouva encore quelques autres manuscrits qui servirent à compléter le précédent.

Le zèle infatigable des Islandais dans l'étude des antiquités scandinaves se communiqua bientôt à quelques savants danois parmi lesquels on doit distinguer le célèbre Olé Worms, mort en 1651. C'est lui qui a réellement fondé dans le Danemarck la science des antiquités du Nord, et qui a donné la plus puissante impulsion aux études archéologiques, dans lesquelles s'illustrèrent plus tard les Resenius, les Th. Bartholin, les Stephanius et autres. Bientôt les savants danois purent publier, à Copenhague, des poésies de l'Edda, avec le secours prêté par l'érudition des Islandais que Worms avait appelés dans cette ville. C'est ainsi que Stephan Olafsen fit paraître pour la première fois en 1665, sous le nom de Resenius, une traduction latine de la Völuspå, du Hávamál et du Rúna-capituli. En 1673, Gudmund Anderson publia; sous les auspices de Resenius, une nouvelle édition de la Võluspå, et enfin, en 1689, Th. Bartholin fit connaître, par des extraits de quelque étendue, la plupart des autres poêmes de l'Edda. Après cette suite de publications, qui toutes ne sont que des essais, l'étude des poésies islandaises

fut interrompue pour quelque temps. L'attention se porta sur d'autres monuments littéraires de la Scandinavie, particulièrement sur les monuments historiques, ou sur les Sagas dont on s'appliqua à rassembler un grand nombre de manuscrits.

Cependant les Suédois, qui jusqu'alors n'avaient pris que peu de part à ces travaux des Islandais et des Danois, commencèrent à rivaliser avec eux dans l'étude des antiquités scandinaves. Ce genre d'études fut particulièrement favorisé par le comte de la Gardie, chancelier de Suède, auquel la science est redevable de la conservation de quelques manuscrits précieux achetés par lui à grands frais, et qu'avec une munificence presque royale il a donnés à l'université d'Upsal. Les principaux ouvrages qui ont paru en Suède sur les différentes branches de l'archéologie scandinave, sont ceux de Scheffer, de Rudbeck, de Verelins, de Gudmund Olavsen, de Peringskiöld et de Hadorph. Il est vrai que tous ces ouvrages ne traitent pas directement des poēmes de l'Edda; mais en éclaircissant plusieurs questions concernant l'histoire et les antiquités, ils ont contribué à rendre plus facile l'interprétation de ces poésies.

Α.

Dans la première moitié du xvIIIe siècle, deux savants islandais, Thormod Torfæus et Arnas Magnæus, donnèrent, par leurs travaux, une nouvelle direction à l'étude de l'histoire et des antiquités scandinaves. Thormod Torfæus qui était historiographe du Danemarck, soumit l'histoire et les traditions mythologiques du Nord à un examen critique plus sévère, et, à part quelques opinions systématiques et inadmissibles, ses ouvrages ont généralement exercé une grande et heureuse influence sur la connaissance de toutes les parties de l'histoire des peuples scandinaves. Arnas Magnæus professeur d'histoire et d'archéologie à Copenhague, où il mourut en 1730, a poursuivi dans ses études à peu près les mêmes sues que Torfæus; de plus il a rendu d'immenses services à la science en léguant à l'université de Copenhague, non-seulement sa précieuse collection de manuscrits islandais enrichis de ses notes et de ses commentaires, mais aussi une somme considérable destinée à faire face aux frais de publication de ces manuscrits intéressants. C'est grâce au legs d'Arnas qu'a eu lieu la publication des poésies de l'Edda, dont le premier volume a paru à Copenhague en 1787, le second en 1818, et le troisième en 1828.

Ces trois volumes, publiés à de si grands intervalles, peuvent servir à établir les progrès que la science a faits successivement depuis la seconde moitié du siècle passé jusqu'à nos jours. Les éditeurs du premier volume étaient en grande partie réduits à leurs propres moyens, car depuis longtenips il n'avait paru aucun ouvrage important sur l'Edda, à l'exception de la traduction danoise de dix-huit poemes, faite par Sandwig (Copenhague, 1783-1785). C'est vers cette époque qu'on commença, en Allemagne, à prendre du goût pour l'étude des poésies scandinaves; mais comme les traductions qu'on en fit n'étaient que des imitations plus ou moins libres, elles ont peu profité à la science. La même remarque s'applique aux traductions publiées en Angleterre, et au livre de Mallet intitulé Edda, ou Monuments de la mythologie et de la poésie des anciens peuples du Nord. Comme Mallet ne savait pas l'islandais, il dut se contenter de rédiger avec goût et discernement les matériaux qu'il trouvait dans des ouvrages danois, ou que lui fournissait l'érudition de son ami Erichsen. Les éditeurs du second volume de l'Edda, ." publié à Copenhague, ont eu moins de difficultés à surmonter que ceux du premier, parce

qu'ils pouvaient consulter quelques ouvrages importants qui avaient paru en Allemagne au commencement de ce siècle. Les chants épiques de l'Edda, dont la plupart appartiennent au cycle des Niflungues, ont été publiés par M. V. der Hagen en 1812 et 1814, et par MM, Grimm en 1815. Une nouvelle édition de l'Edda, dont le texte avait été revu par Rask, fut publiée à Stockholm en 1818 par M. Afzelius qui en donna, quelques temps après, une traduction suédoise. Tous les ouvrages importants qui avaient paru jusqu'ici sur l'Edda, furent résumés par M. Finn Magnusen dans sa traduction danoise publiée de 1821 à 1823. Cette traduction accompagnée de notes, celle de M. Afzelius et les deux éditions complètes de l'Edda publiées à Copenhague et à Stockholm, sont indispensables pour l'étude de ces poésies scandinaves. Aussi, ces ouvrages ontils servi de base à presque toutes les traductions qu'on a faites depuis. Mais malgré les lumières que ces publications ont répandues sur l'Edda, il faut avouer qu'il reste encore une grande tâche à remplir et beaucoup de questions importantes à résoudre. Désirant me rendre utile en faisant connaître en France les résultats déjà obtenus, et en contribuant, autant que mes faibles moyens me le permettent, à l'avancement de la science, j'ai entrepris le travail que je soumets aujourd'hui au public. Mon intention était d'abord d'expliquer un plus grand nombre des poésies de l'Edda, parce que plus un ouvrage est exécuté sur un plan large, plus les résultats en sont variés et importants. Mais de trop grandes difficultés s'opposant à la publication d'un travail aussi étendu, j'ai dû renoncer à mon premier projet; et, en effet, mon ouvrage, même après avoir été considérablement réduit, avait encore peine à se produire au jour. Je dois, à cette occasion, des remerciments à feu M. Silvestre de Sacy, à MM. E. Burnouf, Guérard, Fauriel, ainsi qu'à M. Quatremère et aux autres Commissaires de l'Imprimerie royale, qui, en s'intéressant à ma publication, m'ont aplani ces difficultés.

L'ouvrage que l'on va lire se divise en trois parties. Dans la première partie, ou Introduction générale, j'ai traité en abrégé toutes les questions qui se rapportent plus ou moins directement aux trois poëmes que je publie. La seconde partie présente les textes islandais, la traduction avec les introductions spéciales et les notes Quant au choix même de ces poëmes, il n'a pas été fait au hasard. La Võluspå, un des meilleurs

poëmes de l'Edda, et en même temps un des plus difficiles à expliquer, méritait tout d'abord la préférence. Ensuite, comme je ne pouvais publier l'Edda en entier, il importait de donner au moins des exemples de chaque espèce de poëmes qui composent ce recueil. C'est pourquoi j'ai encore choisi les poëmes de Vafthrûdnismâl et de Lokasenna, qui diffèrent plus ou moins de la Völuspå et entre eux, par le fond et par la forme. J'ai soumis les textes des trois poêmes à un examen critique, et j'ai tâché, autant que mes ressources me le permettaient, de rétablir les véritables leçons. Dans la traduction, j'ai dû m'imposer la plus grande fidélité; il fallait reproduire dans notre langue les expressions concises et énergiques de l'original, et conserver les images, le coloris, les tournures de phrases et jusqu'aux négligences de style qui se trouvent dans le texte. Enfin, pour la commodité du lecteur, les notes critiques et philologiques se rapportant au texte ont été séparées des notes explicatives se rapportant à la traduction.

Dans la troisième partie de l'ouvrage, j'ai essayé d'élever la lexicographie islandaise à la hauteur que les études philologiques ont atteinte de nos jours. C'est pourquoi le glossaire

a dû être à la fois étymologique et comparatif. Cette nouvelle méthode exigeait un nouvel arrangement des matériaux; il fallait nécessairement abandonner l'ancienne disposition des mots par ordre alphabétique, et en adopter une autre plus philosophique, semblable à la classification suivie dans les sciences naturelles. Ce nouvel ordre, qui a le seul inconvénient de n'être pas encore consacré par l'usage, est applicable à toutes les langues, et sera, je l'espère, un instrument d'importantes découvertes dans la philologie comparée. Pour le justifier, et montrer combien il est fondé en nature, j'ai fait précéder le glossaire d'une introduction, où j'ai brièvement expliqué le mécanisme de la formation des langues. Quant au glossaire lui-même, des juges compétents l'apprécieront à sa juste valeur. Je n'ai point la prétention de croire que tout y soit parfait; des erreurs sont presque inévitables dans un travail aussi difficile. Mais je me flatte que beaucoup d'étymologies et de comparaisons qui paraîtront hasardées au premier coup d'œil, seront trouvées justes quand on les aura examinées avec plus de soin. Il y en a d'autres au sujet desquelles j'ai été moi-même dans le doute, et que je n'ai proposées que pour y attirer l'attention des savants. Déjà j'ai été assez heureux de pouvoir faire, avant l'impression, quelques rectifications au glossaire, M. Eugène Burnouf ayant eu l'extrême complaisance de parcourir le manuscrit et de me communiquer ses remarques judicieuses.

Puisse cet ouvrage, malgré ses imperfections, être favorablement accueilli! puisse-t-il remplir son but, qui est de contribuer aux progrès de la science! S'il obtient l'approbation des juges éclairés, je continuerai à publier, d'après le même plan, les autres poëmes de l'Edda. Ayant été appelé à des fonctions universitaires qui nue mettent en état de me livrer entièrement à l'étude des langues septentrionales et germaniques, je puis même dès maintenant prendre envers le public l'engagement de lui faire connaître, par des publications successives, les principaux monuments littéraires écrits dans ces langues.

# TABLE

DE

#### DIVISIONS DE L'OUVRAGE.

# PREMIÈRE PARTIE. INTRODUCTION GÉNÉRALE.

| CHAP. I. De l'origine des idiomes scandinaves Page          | 3.    |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| S 1. De l'ancienne langue danoise                           | ibid. |
| S 11. De l'ancienne langue norvégienne                      | 4.    |
| \$ 111. De l'ancienne langue islandaise                     | 6.    |
| S iv. Table générale des idiomes teuto-gothiques            | 7-    |
| HAP. II. De l'ancienne littérature islandaise               | 9.    |
| \$ 1. De l'origine de la littérature islandaise; de l'Edda. | ibid. |
| § 11. De l'auteur du recueil de poésies nommé Edda          | 12.   |
| 5 III. Du genre de poésie auquel appartiennent les          |       |
| poémes de l'Edda                                            | 19.   |
| S IV. De la forme narrative et de la forme dramatique       |       |
| des poémes de l'Edda                                        | 20.   |
| S v. Des sujets mythologiques traités dans les poèmes       |       |
| de l'Edda                                                   | 24.   |
| II AP. III. Considérations sur la mythologie et sur la ma-  |       |
| nière de la traiter                                         | 26.   |
| \$ 1. Des différentes opinions sur la nature de la my-      |       |
| thologie                                                    | ibid. |
| \$ 11. Des différentes espèces de mythes                    | 28.   |

C



| \$ 111. Comment on peut distinguer les différentes es-     |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| pèces de mythes                                            | 32.   |
| \$ 1v. De la manière de traiter la mythologie              | 35.   |
| Chap. IV. Examen philologique de la langue islandaise.     | 38.   |
| \$ 1. Des différents systèmes d'orthographe suivis         |       |
| dans les manuscrits islandais et les éditions de           |       |
| l'Edda                                                     | ibid. |
| \$ 11. Examen des voyelles simples                         | 46.   |
| S 111. Examen des diphthongues                             | 51.   |
| \$ rv. Examen des concrétifs                               | 53.   |
| 5 v. De la permutation des voyelles                        | 58.   |
| § v1. Le phénomène de la permutation des voyelles          |       |
| expliqué                                                   | 59.   |
| S vii. Des consonnes liquides R, L, M, N (halfraddar       |       |
| stafir, semi-voyelles)                                     | 74.   |
| \$ viii. Des consonnes labiales P, B, F, V                 | 83.   |
| § 1x. Des consonnes dentales et sifflantes T, D, p,        |       |
| Z, S                                                       | 85.   |
| <ol> <li>Des consonnes gutturales K, G, H, J, X</li> </ol> | 94.   |
| 5 x1. Conclusion du chapitre                               | 104.  |
| CHAP. V. De la versification islandaise                    | 107.  |
| 5 1. De la quantité et de l'accent                         | ibid. |
| \$ II. Du rhythme                                          | 110.  |
| § 111. De la versification (versagiorδ)                    | 113.  |
| § IV. De la versification islandaise                       | 118.  |
| S v. Du fornyrdalag                                        | 120   |
| De la thèse et de l'arse                                   | ibid. |
| De l'anakrouse (mâlfylling)                                | 123.  |
| De l'allitération                                          | 125.  |
| \$ vi. Du rhythme du fornyrdalag                           | 130.  |
| \$ vn. Du liôdahâttr                                       | 131.  |
| 5 viii. De la strophe                                      | 133.  |
|                                                            |       |

| DES DIVISIONS.                                       | xm    |
|------------------------------------------------------|-------|
| S 1x. La division de la strophe en quatre vers atta- |       |
| quée par Rask                                        | 135.  |
| S x. Les objections de Rask réfutées                 | 136.  |
|                                                      |       |
| SECONDE PARTIE.                                      |       |
| POÈMES ISLANDAIS.                                    |       |
|                                                      |       |
| I. VOLUSPÂ.                                          |       |
| Introduction                                         | 149.  |
| CHAP. I. Explication du titre du poême               | ibid. |
| S 1. Des prophétesses ou devineresses chez les peu-  |       |
| ples germaniques                                     | ibid. |
| S11. Des Valas (Völur) chez les peuples scandi-      |       |
| naves                                                | 152.  |
| 5 111. De la forme de vision donnée au poême         | 163.  |
| Снар. II. Des parties du poème                       | 166.  |
| § 1. De la disposition générale des parties du       |       |
| poëme                                                | ibid. |
| S 11. Table détaillée des parties du poème           | 169.  |
| \$ 111. De l'arrangement des strophes                | 174.  |
| CHAP. III. Examen critique du poéme                  | 175.  |
| \$ 1. De l'intégrité du poème                        | ibid. |
| \$ 11. De l'époque de la composition du poème        | 176.  |
| 5 m. De l'auteur du poëme                            | 182.  |

 Texte et traduction
 186.

 Notes critiques et philologiques
 210

 Notes explicatives
 221

#### II. VAFTHRÛDNISMÂL.

| Introduction                                           | 243.  |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Chap. I. Explication du titre et du but du poême       | ibid. |
| Chap. II. Des divisions du poéme                       | 251.  |
| CHAP. III. Discussion de différentes questions de cri- |       |
| tique concernant le poéme                              |       |
| Texte et traduction                                    | 260.  |
| Notes critiques et philologiques                       | 282.  |
| Notes explicatives                                     | 291.  |
|                                                        |       |
| III. LOKASENNA.                                        |       |
| Introduction                                           | 303.  |
| Chap. I. Du but du poême                               | ibid. |
| Chap. II. De la disposition des parties du poème       | 305.  |
| Спар. III. De l'intégrité du poēme                     | 309.  |
| Chap. IV. De l'époque de la composition du poème       | 313.  |
| Texte et traduction                                    | 320.  |
| Notes critiques et philologiques                       | 348.  |
| Notes explicatives                                     | 358.  |
|                                                        |       |
| TROISIÈME PARTIE.                                      |       |
| GLOSSAIRE.                                             |       |
| Introduction                                           | 371.  |
| Chap. I. De la signification des voyelles              |       |

Chap. II. De la signification des consonnes...... 380.

| DES DIVISIONS.                                         | χv    |
|--------------------------------------------------------|-------|
| CHAP. III. De la formation des thèmesPage              | 393.  |
| Chap. IV. De la disposition des matières dans le glos- |       |
| saire                                                  | 399.  |
| GLOSSAIRE Thèmes commençant par une des labiales       |       |
| P, F, V, B                                             | 407.  |
| Labiale seule                                          | ibid. |
| Labiale avec labiale                                   | 409.  |
| Labiale avec dentale                                   | 410.  |
| Labiale avec gutturale                                 | 414.  |
| Labiale avec R                                         | 416.  |
| Labiale avec L                                         | 418.  |
| Labiale avec N                                         | 420.  |
| Thèmes commençant par une des dentales T, D, p, S.     | 421.  |
| Dentale seule.                                         | ibid. |
| Dentale avec labiale                                   | 424.  |
| Dentale avec dentale                                   | 425.  |
| Dentale avec gutturale                                 | ibid. |
| Dentale avec R                                         | 427.  |
| Dentale avec L                                         | 428.  |
| Dentale avec N                                         | ibid. |
| Thèmes commençant par une des gutturales K, G, H.      | 429.  |
| Gutturale seule                                        | ibid. |
| Gutturale avec labiale                                 | 430.  |
| Gutturale avec dentale                                 | 432.  |
| Gutturale avec gutturale                               | 434.  |
| Gutturale avec R                                       | 435.  |
| Gutturale avec L                                       | 436.  |
| Gutturale avec N                                       | 437.  |
| Thèmes commençant par la liquide R                     | 438.  |
| R seul                                                 | ibid. |
| D 1111                                                 | 22.23 |

## TABLE DES DIVISIONS.

| R avec dentale                                       | 440.  |
|------------------------------------------------------|-------|
| R avec gutturale                                     | 442.  |
| Thèmes commençant par la liquide L                   | 446.  |
| L seul                                               | ibid. |
| L avec labiale                                       | ibid. |
| L avec dentale                                       | 447   |
| L avec guiturale                                     |       |
| Thèmes commençant par la nasale                      | 452   |
| N seul                                               | ibid  |
| N avec labiale                                       | 453.  |
| N avec dentale                                       | 454.  |
| N avec gutturale                                     | ibid. |
| N avec R                                             | 455.  |
| Onomatopées proprement dites                         | ibid. |
| TABLE ALPHABÉTIQUE des mots islandais expliqués dans |       |
| le glossaire                                         | 456.  |

### PREMIÈRE PARTIE.

# INTRODUCTION GÉNÉRALE.

# POËMES ISLANDAIS.

## INTRODUCTION GÉNÉRALE.

#### CHAPITRE I.



Les tribus guerrières qui, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, se sont établies dans le Danemark, la Norvége et la Suède, appartenaient toutes à la race gothique ou germanique. Issues d'une même souche, et sorties des mêmes contrées, sans doute des régions voisines de la mer Caspienne et de la mer Noire, toutes ces tribus avaient les mêmes mœurs, la même religion, et parlaient aussi une seule et même langue.

Si l'on appelle Scandinaves les anciens peuples gothiques établis dans le Danemarck, la Norvége et la

#### INTRODUCTION GÉNÉRALE.

Suède, on doit aussi donner à l'idiome qu'ils parlaient le nom de langue scandinave.

Les Danois, favorisés par différentes circonstances, devinrent le peuple dominant dans la Scandinavie; ils furent les premiers à fonder un état monarchique. Le Danemarck, d'où étaient sorties les tribus qui peuplèrent la Norvége et la Suède, était regardé comme la mère-patrie de ces grandes colonies et comme le berceau de la religion, de la poésie et des traditions seandinaves.

Cette prépondérance des Danois dans les premiers temps fut cause que le nom le plus ancien donné à l'idiome scandinave fut donsk tunga, langue danoise <sup>1</sup>.

#### 5 II.

#### DE L'ANCIENNE LANGUE NORVÉGIENNE.

A mesure que les Danois faisaient de plus grands progrès dans la civilisation, il devait naturellement s'établir une différence de mœurs plus prononcée entre eux et leurs voisins de la Norvége et de la Suède. Ces

<sup>1</sup> La supériorité des Danois était si géofesilement reconaux dans le Nord, que les écrivains islandais semblent quelquefois tirer vanité du nom de diaux fanga qu'ils donneat à leur langue. Sourri, qui écrivait au commencement du suri siècle, désigne par ce nom la langue seandainex. (Voyex Konanga Sógar, Formáline. Trajlinga Sogar, chaps. xxl. Le poète islandais Eyteria, au milieu da xxr siècle, appelle la langue danoire sa langue materuelle (voy. Lilia), Les grammariens islandais se servent du nom de dioux tranga pour désigner la langue exandianex, par opposition à la langue latine. (Voy. Snorra-Edda, éd. de Stockholm, p. 27 y et 30 o.).

deruiers, habitant un pays situé au nord par rapport au Danemarek, étaient appelés communément NorSmenn, Normands, hommes du nord. Ce nom désignait aussi plus spécialement les Norvégiens seuls<sup>1</sup>, avec lesquels les Danois avaient des rapports plus fréquents qu'avec les habitants de la Suède.

La différence entre les Seandinaves du nord et ceux du midi se fit sentir non-seulement dans les mœurs. mais aussi dans le langage de ees peuples. La langue des Danois se sépara la première de l'aneien idiome seandinave. Cet idiome ne pouvait donc plus être désigné par le nom de donsk tanga : il fut nommé norræna tunqa, ou norrænt mål (langage septentrional), paree que dans les pays du nord, en Norvége et en Suède, l'aneienne langue dont le dialecte danois venait de se détacher, n'avait presque subi aueun ehangement sensible. Mais de même que le nom de Norômenn s'appliquait plus particulièrement aux Norvégiens, de même norræna tunga désignait plus spécialement la langue norvéqienne2. Ce fut aussi principalement en Norvége que l'ancien idiome resta pur pendant longtemps, tandis qu'en Suède, il éprouva bientôt des changements analogues à eeux qui s'étaient déjà opérés dans la langue danoise.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Saga Haralds hins harfogra, chap, XMI; Saga Hakunar Godo, chap, IV et XIV. Snorri distingue les Nordmenn des Suédois, Heimskringla, Formálina.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Saga Hakonar Goda, chap. 111.

#### \$ 11L

#### DE L'ANCIENNE LANGUE ISLANDAISE.

Dans la seconde moitié du x' siècle, des colons norvégiens s'établirent en Islande. Comme l'idiome qui fut transplanté dans cette île était le norvégien, les Islandais devaient naturellement continuer pendant longtemps à désigner leur langue sous le nom de norrena tanqa.¹,

Dans un pays pauvre et séparé du monde comme l'Islande, où tout ce qui modifie, enrichit ou altère fortement le langage n'existait pas, l'idiome norvégien devait longtemps conserver sa pureté. Aussi voyonsnous qu'à l'exception de quelques légers changements dans les formes grammaticales, cet idiome est resté e même pendant le cours de plusieurs siècles. Mais les altérations deviennent plus sensibles et vont en augmentant depuis le xur j'usque vers le xvr' siècle, époque où l'ancienne langue et l'ancieune littérature islandaise avaient épuisé toutes leurs forces, et où commença la période de la langue et de la littérature moderne.

Quant à l'aucieu idiome norrain qu'on parlait en Norvége, il subit peu à peu, dans le xur', le xvr' et le xvr' siècle, des changements notables causés surtout par l'influence toujours croissante que le Danemarck exerçait sur la Norvége, principalement depuis la

<sup>1</sup> Voyez Snorra-Edda, p. 301.

réunion des deux pays sous le même sceptre en 138o. Vers le commencement du xv¹ siècle, la langue rorvégienne et la langue danoise s'étaient tellement rapprochées l'une de l'autre, qu'elles ne formèrent bientôt plus qu'une seule et même langue. Dès lors le nom de norrent mal ne pouvait plus servir à désigner à la fois et le norvégien qu's'était confondu avec le danois, et l'ancien norvégien qu'on parlait encore en Islande. Pour désigner ce dernier idiome on introduisit peu à peu le nom plus convenable et plus précis de langue islandaise, islenzka tanga. Les Islandais étaient d'autant plus en droit de nommer leur langue d'après leur patrie, qu'ils possédaient une littérature riche et originale, à laquelle la Norvége ne pouvait opposer aucun monument littéraire de quelque importance.

# \$ IV. TABLE GÉNÉRALE DES IDIOMES TEUTO-GOTHIQUES.

Nous venous de voir comment de l'ancienne langue scandinave sont dérivés successivement l'ancien danois, l'ancien suédois et l'ancien norvégien ou islandais. Jetons maintenant un coup d'œil sur les langues germaniques contemporaines, pour voir les rapports de parenté qui existent entre les idiomes teutoniques et les idiomes scandinaves.

<sup>1</sup> Pour connaître l'histoire de ces langues il faut consulter l'ouvrage excellent de M. Petersen: Det Danske Norske og Svenske Sprogs Historie. Kjöbenhaen. 1829-1830; 2 vol. in-8\*. La grande souche de langue teuto-gothique se divise en deux branches principales, la branche teutonique et la branche scandinave.

I. La branche teutonique se subdivise en idiome du haut teutonique, au midi de la Germanie, et en idiome du bas teutonique, dans les parties septentrionales de l'Allemagne. Le haut teutonique comprend : 1° le go-thique proprement dit; 2° le vieux haat allemand dont les principaux dialectes sont le francique, l'allemanique et le bavarois; 3° le haut allemand moyen qui est la continuation du vieux haut allemand depuis le xur' jusqu'au xrv' siècle, et qui a donné naissance au haut allemand moderne. Le bas teutonique comprend : 1° le vieux saxon; 3° le frison; 3° l'analo-saxon.

II. La branche scandinave renserme, comme nous l'avons vu: 1° l'ancien danois; 2° l'ancien suédois; 3° l'ancien norrégien ou islandais.

C'est le dernier idiome de la branche seandinave, l'islandais, qui fixera ici notre attention; car c'est dans cet idiome que sont composés les trois poèmes que nous publions. Mais avant d'entrer dans un examen grammatical de l'islandais, il sera nécessaire de dire d'abord quels sont les monuments littéraires dans lesquels cette langue peut être étudiée.

#### CHAPITRE II.

#### DE L'ANCIENNE LITTÉRATURE ISLANDAISE.

#### 5 I

#### DE L'ORIGINE DE LA LITTÉRATURE ISLANDAISE. DE L'EDDA.

Les Norvégiens qui, dans le 1xe siècle, s'établirent en Islaude, y apportèrent non-seulement leur laugue. leurs mœurs et leur religion, mais aussi leurs poésies ou ehants nationaux. Ces poésies renfermaient quelques traditions historiques et mythologiques qui, appelées ainsi que l'écriture runique, du nom de mystères (rûnar) ou d'antiquités (fornir stafir), composaient à peu près tout le savoir des anciens Scandinaves. L'Islande recueillit donc, dès le commencement, les germes et les éléments de sa littérature poétique et historique, et ees germes prirent dans son sein un rapide développement. Loin de s'éteindre dans cette île déserte jetée au milieu de l'Océan, la poésie répandit bientôt un éclat si vif, que les skaldes ou poêtes islandais devinrent les plus renommés dans tout le nord de l'Europe.

Bien que les Scandinaves eussent une écriture, leurs poésies n'étaient pas écrites, elles se transmettaient de mémoirc, conme les rhapsodies épiques et les poésies lyriques des Hindous, des Grecs et des anciens Arabes. Ce mode de transmission fut cause que beaucoup de ces poésies ont été perdues. Plus tard une autre cause ne contribua pas moins à faire disparaître un grand nombre de ces monuments littéraires. Le christianisme, introduit peu à peu dans le Nord, devait naturellement y proscrire l'ancienne poésie qui était si intimement liée à la religion d'Odin. Dès lors le peuple n'apprit plus par cœur les chants nationaux, et les poêtes n'osaient plus célébrer dans leurs poêmes les dieux du paganisme, ni chanter les traditions mythologiques de l'antiquité. C'est pourquoi nous ignorerions peut-être entièrement ce que c'était que l'ancienne poésie scandinave, si elle n'avait pas trouvé une nouvelle patric et un asile assuré dans l'Islande. La religion du Christ, il est vrai, ne tarda pas à étendre son empire jusque sur cette île lointaine; l'Évangile fut adopté par le peuple islandais à l'assembléc générale (althing), en l'an 1000 de notre ère. Mais la nouvelle foi ne put entièrement détruire le souvenir du paganisme, ni faire oublier complétement les poésies nationales inspirées par la religion d'Odin. Ainsi fut sauvée une partie de la littérature scandinave. D'un autre côté le christianisme lui-même fournit le moyen de conserver les anciens monuments littéraires; car le génie civilisateur de l'Évangile, en même temps qu'il faisait perdre aux peuples du Nord

le goût pour leur ancienne poésie, répandait parmi eux l'esprit littéraire et la connaissance de l'écriture par lesquels les productions du génie païen nous ont été conservées en grande partie. Aussi est-ce à l'usage de l'écriture latine généralement adoptée en Islande au xur' et au xur' sècle, que nous devons principalement la composition et la conservation de l'Edda de Sæmund, ce recueil si précieux des anciennes poésies scandinaves.

Malheureusement pour nous, soit que l'auteur de ce recueil n'ait pas eu le loisir de réunir toutes les poésies eneore connues de son temps, soit qu'une grande partie en fût déjà perdue, toujours est-il que nous n'avons qu'un très-petit nombre des poésies qui doivent avoir existé anciennement en Islande. La preuve en est que dans les Soque ou traditions historiques on trouve des vers tirés de poêmes qui ne sont pas renfermés dans notre recueil; nombre de vers appartenant à des chants inconnus sont insérés dans le livre nommé communément l'Edda de Snorri; on en trouve un plus grand nombre encore dans l'ouvrage d'histoire intitulé Heimskringla et composé par le même Snorri; enfin, dans les poésies mêmes de l'Edda de Sæmund, on trouve des allusions à des mythes que nous ignorons aujourd'hui complétement, mais qui certainement ont été traités dans des poemes particuliers bien connus de tout le monde. Parmi les poemes qui nous restent, il y en a qui sont très-anciens. Comme les colons norvégiens ont dù naturellement apporter en Islande leurs chants nationauv, on peut présumer qu'il s'en trouve quelque-suns dans le recueil de Sæmund. C'est à la critique des textes à examiner s'il y a de ces poëmes qui soient d'une date antérieure à la colonisation de l'Islande. Dans l'introduction spéciale qui sera placée à la tête de l'olaspa, l'afthra\u00f6nismall et Lo-kasenna, nous t\u00e4cherons de préciser, autant qu'il nous sera possible, l'époque de la composition de chaeun de ces trois po\u00e4mens.

#### \$ 11.

#### DE L'AUTEUR DU RECUEIL DE POÉSIES NOMMÉ EDDA.

La tradition vulgaire en Islande, dès le xiv\* siècle, attribue la composition du recueil nommé Edda au prêtre Semund Sigfusson, surnommé par ses compartriotes inn frôSi, le sarant, à cause des comnaissances étendues qu'il avait acquises pendant son séjour en Allemagne, en France et en Italie. A l'excemple de son compatriote Ari, surnommé comme lui le savant, Semund étudia principalement l'histoire de la Norvége. Il mourut en 1133, laissant inachevés quelques écrits historiques qui ne nous ont pas été conservés. La tradition lui attribue aussi le poème infitulé Sòlar liós, qui se trouve dans l'Edda en vers. Comme le prêtre Sæmund aimait les lettres et la poésie, on conçoit qu'on ait pu lui attribuer le recueil de poésies seandinaves dont l'anteur était inéconnu. Mais plu-

sieurs raisons assez fortes, ce nous semble, s'opposent à ce qu'on admette que Sæmund ait composé ler-cueil de l'Edda qui porte son nom. Qu'il nous soit permis d'exposer ici rapidement ces raisons, et de discuter la question aussi difficile qu'importante, concernant l'auteur du recueil et l'époque de sa composition.

Pour prouver que Sæmund n'est point l'auteur du recueil de l'Edda, nous pourrions faire valoir un argument que le savant Arnas Magnæus a opposé à ceux qui allaient jusqu'à attribuer à Sæmund la composition des poésies de l'Edda1. Arnas nous prouve que ce prêtre, déjà parvenu à l'âge de soixante-dix ans, n'avait encore fait aucun travail dans le genre de l'Edda, et il doute qu'à cet âge avancé ce vieillard qui n'a pas même pu achever ses travaux historiques, ait encore trouvé assez de loisir et de force pour composer le travail qu'on lui attribue. Si cet argument d'Arnas ne paraît pas assez concluant, nous y ajouterons le suivant qui est tiré de la nature du recueil même, tel qu'il existe aujourd'hui. Tout le monde conviendra que les préfaces en prose placées à la tête de quelques poêmes de l'Edda y ont été ajoutées par celui qui a fait le recueil. Or il faudrait avouer que Sæmund eût bien peu mérité le surnom de savant que ses compatriotes lui ont donné, si les préfaces dont nous parlons étaient sorties de sa plume. En effet, non-seulement ces préfaces sont écrites dans un style généralement mau-

<sup>1</sup> Voyez Edda Samundar hins froda, t. I, p. x1v, édit. Copenhag.

vais, mais encore elles ne nous font pas trop présumer de l'érudition de l'auteur, puisqu'elles n'énoncent pour la plupart que ce qui se trouve déjà clairement exprimé ou suffisamment indiqué dans les poèmes eux-mêmes. Il y a plus : toutes les fois qu'il arrive à l'auteur des préfaces d'énoncer des faits ou de raconter des circonstances qui ne sont pas déjà indiquées par le poête, il laisse voir son incapacité, en manquant le véritable point de vue du poème. Conclusion : comme il est impossible d'admettre que Sæmund le sæmt soit l'auteur de ces préfaces, il est également impossible d'admettre qu'il soit l'auteur du recueil, puisque celui qui a fait le recueil a aussi fait les préfaces.

Passons à d'autres preuves. Si le prêtre Sæmund avait laissé parmi ses écrits cette Edda qu'on lui attribue, cet ouvrage aurait certainement attiré l'attention des savants islandais, et les écrivains n'auraient pas manqué de le citer fréquemment. Or le célèbre Snorri Saurlason, qui florissait au commencement du xııı' siècle, et qui était à la fois historien classique, poète distingué et premier magistrat en Islande, ne connaissait pas le recueil qu'on attribue à Sæmund; il ne le cite dans aucun de ses écrits, bien qu'il eût eu souvent occasion de parler de cet ouvrage s'il l'avait connu, et il l'eût certainement connu si le recueil avait existé. Ce qui prouve encore que Snorri n'a jamais eu en main le recueil en question, c'est que les citations qu'il fait

d' anciennes poésies nous présentent souvent des le-; toutes différentes de celles qu'on trouve dans .Ja : de plus, Snorri semble aussi avoir ignoré l'existence de quelques poêmes qui font partie de ce recueil; enfin il a ignoré jusqu'au nom d'Edda qu'on ne trouve dans aucun de ses ouvrages. Par tout ce que nous venons de dire, nous croyons être en droit d'admettre que l'Edda en vers, loin à avoir été composée par Sæmund, n'a pas même existé du temps de Snorri, mort en 1241. C'est chose digne de remarque, que le nom d'Edda ne se trouve dans aucun écrit avant le xiv siècle; et encore ce nom cité dans deux poêmes de cette époque ne prouve-t-il rien pour l'existence de l'Edda de Sæmund : car, si dans le célèbre poeme intitulé Lilia (le Lis), qu'on attribue à Eystein Arngrimsson, 1360, les préceptes poétiques sont appelés Eddu-reglur (règles de l'Edda), et si dans le poême d'Arnas Ionsson, florissant vers 1370, l'art poétique est appelé Eddu-list (l'art de l'Edda), il est évident qu'il ne s'agit pasici de l'Edda en vers attribuée à Sæmund, mais de l'Edda en prose que nous connaissons sous le nom de Snorra-Edda. Ce dernier recueil fut composé à la fin du xiii\* siècle par un grammairien islandais qui voulut faire un traité de rhétorique, de métrique et de poétique. Il donna à son recueil le nom d'Edda (aïeule), sans doute parce que ce livre renfermait d'anciennes traditions mythologiques que les personnes âgées prenaient pour sujet de leurs entretiens dans les longues veillées d'hiver. Comme cette Edda se composait surtout d'opuscules sortis de la plume de Snorri, on pouvait donner à ce livre le nom plus explicite de Snorra-Edda. Mais quant au recueil attribué à Sæmund, il nous semble qu'il a été composé à peu près vers la même époque que la Snorra-Edda, c'est-à-dire à la fin du xine ou au commencement du xive siècle. Tous les résultats des recherches que nous avons faites jusqu'ici et que nous venons d'exposer, confirment cette opinion; et pour la corroborer encore davantage nous ajouterons les eonsidérations suivantes. Dès le commencement du xue siècle, il s'était développé en Islande un esprit littéraire très-actif; non-seulement on commença à écrire l'histoire et à traduire des livres latins, on eut aussi soin de recueillir de la bouche du peuple les traditions et les poésies anciennes. L'usage de l'écriture latine introduit au commeneement du xmº siècle, favorisa ee mouvement littéraire, et les cleres se mirent avee zèle à composer des recueils de Sagas, de lois, de poésics et de traités philologiques 1. Aussi les manuscrits les plus anciens qui nous restent des monuments littéraires scandinaves sont-ils de cette époque; ils ne remontent guère au delà du xmº siècle; tels sont notamment le Codex regius et le Fragmentum menbraneum de l'Edda en vers. C'est done encore une raison de plus qui nous fait croire que l'Edda attri-

Voyez Um Latinu-stafrofit, p 274, 275.

buée à Sæmund a été composée à la fin du xuscu au commencement du xuy siècle, puisque les pins anciens manuscrits de cette Edda ne remontent pas au delà de cette époque, et que, comme nous venons de le dire, c'est dans ce temps qu'on était plus particulièrement porté à faire des recueils.

L'une et l'autre Edda appartenant à peu près à la même époque, il nous reste à déterminer laquelle des deux est la plus ancienne. Notre opinion à ce sujet paraîtra peut-être paradoxale; cependant nous devons la soumettre à l'examen des savants. L'Edda de Snorri nous semble avoir été composée avant l'Edda de Sæmand, et voici les raisons sur lesquelles nous croyons pouvoir nous fonder. En comparant l'introduction en prose du poême Lokasenna avec le chapitre xxxIII du traité Skaldskaparmál dans la Snorra-Edda 1, on est frappé de trouver quelques circonstances rapportées en termes presque identiques dans l'un et l'autre écrit. Cette identité ne saurait être fortuite; on découvre aisément que l'auteur de la préface a emprunté ces particularités au Skaldskaparmâl. En effet, ces détails rapportés sont bien à leur place dans le traité de Snorri, tandis qu'ils sont déplacés dans l'introduction dont nous parlons2. De là on peut induire que l'auteur

Snorru-Edda, p. 129, édil. de Rask.

Snorri pouvait très-bien dire: thôrr var ei/ji thar, hann var farinn f austroeg, parce que deux lignes auparavant il avait dit qu'Œgir avait invilé tous les Ases; l'auteur devait donc justifier l'absence de Thor. Mais

de l'introduction ou l'auteur du recueil attribué à Sæmunde a eu entre ses mains la Snorra-Edda. Car ce qui nous porte à croirc que ces emprunts ont été faits dans le temps que le Skaldskaparmâl faisait déjà partie de la Snorra-Edda, c'est que l'auteur de l'introduction doit avoir connu ce dernier livre, puisqu'il en a très-probablement emprunté le nom d'Edda qu'il a donné à son recueil de poésies. En effet on ne saurait nier que ce nom ne convienne mieux aux narrations en prose qu'à un recueil de poésies, et, par conséquent, nous devons croire qu'il a été donné originairement à la Snorra-Edda et que plus tard seulement il est devenu, par imitation, le titre du recueil de poésies. Comme la première Edda portait le nom de Snorri, la seconde reçut celui de Sæmund, soit que l'auteur du recucil crût récllement que les poésies avaient été composées par Sæmund, ou qu'il voulût

dans la préfice, les mots blor hom ogi blrát han var l'autreçij, n'ont pas le mine h-propos. Suceri dit tesb-len it hat l' Gigi leva in ... brigult bat er birê ak þrá hállim sem elde, prisapvil ajonte vm í Val-bállim var nerelia frir eld!: mais dans la préfice la phrase thar var þrágall haff fjr eldliðs: ne s'explique que par en qui est dit dans Skalbsaparmal. Dans Snorri, le récit de la mort de Finnsfergr est parfaisment à sa place; mais dans la préfice il est tellement déplacé qu'il nous fait perdre le véritable point de vue sous lequel le poine doit étre envisagé. Enfin quand Snorri dit: sans: ell'aitfi, réc. il rapporte fidèlement la tradition mythologique; mais quand l'auteur de la préfice dit s' sidif harth fare dil, il et en contradiction manifeste avec qui est rapporté dans le poénne; car nous y voyous Loki demandant à boire. Vidare el beja rempissant les coupes, étc. et les oujes plan en paire.

simplement mettre à la tête de son livre un nom qui ne fût pas moins illustre que celui de Snorri.

#### \$ 111

DU GENRE DE POÉSIE AUQUEL APPARTIENNENT LES POÈMES DE L'EDDA.

Le genre de poésie auquel appartiennent les poëmes de l'Edda est le genre épique. La poésie épique est essentiellement narrative, elle raconte l'histoire des héros. Elle choisit de préférence ses suiets dans les aneiennes traditions parce qu'elles se prêtent mieux aux ornements et aux fictions poétiques que les événements plus récents et l'histoire contemporaine. Les traditions anciennes qui peuvent devenir des sujets de poésie épique, sont, généralement parlant, de deux espèces que nous voulons désigner par les noms de traditions épiques mythologiques et traditions épiques héroiques. Les premières doivent être considérées comme les plus anciennes : elles se rapportent à la mythologie proprement dite, c'est-à-dire à la cosmogonie, à la théogonie, aux œuvres et aux actions attribuées aux dieux. Les secondes, en général moins anciennes, tiennent le milieu entre la fietion et la vérité, entre la fable et l'histoire. Elles nous représentent des héros qui appartenaient primitivement à l'histoire, mais que la tradition poétique a rattachés à la mythologie en les métamorphosant en demi-dieux, ou dieux du second ordre. Les deux espèces de traditions que nous venons de distinguer se trouvent le plus souvent con-

fondues et mêlées ensemble dans les poêmes épiques des différentes nations. Ce mélange se fait d'autant plus aisément que ces traditions ne diffèrent pas essentiellement entre elles quant à leur origine et à leur nature, mais sculement quant à leur ancienneté. Dans l'Edda, ces deux espèces de traditions forment deux classes de poêmes épiques très-distinctes. Ceux de la première classe, au nombre de quinze à dix-sept, composent la première partie du recueil attribué à Sæmund. Ilsetraitent des sujets purement mythologiques où les dieux seuls sont représentés avec leurs différentes passions. Les poêmes de la seconde partie, au nombre de vingt à vingt-deux, sont évidemment moins anciens que les précédents, et ils nous montrent au milieu des images et des ornements de la poésie la tradition historique encore toute pure. Dans ces poêmes, ce ne sont pas les dieux et les déesses qui occupent la seène, ce sont des héros et des héroïnes. personnages originairement historiques, mais devenus plus ou moins fabuleux dans la tradition et la poésie.

#### 3 IV.

DE LA FORME NARRATIVE ET DE LA FORME DRAMATIQUE DES POÈMES DE L'EDDA.

Les trois poêmes que nous publions sont tirés de la première partie de l'Edda; tous les trois appartiennent donc, par les sujets qu'îls traitent, à la mythologie proprement dite.

Si d'un côté il y a de grands rapports de ressemblance entre les poemes Voluspå, Vafthrûdnismâl et Lokasenna, en ee que tous les trois appartiennent au même genre de poésie épique, on remarque d'un autre côté une différence sensible entre eux, dans la forme ou la manière dont les sujets y sont mis en seène. Ainsi, dans Voluspa, e'est le récit épique ou la narration qui domine presque exclusivement; dans Vafthrûdnismâl, au contraire, il y a déjà une tendance prononeée à remplacer la narration par le dialogue; enfin, dans Lokasenna, le dialogue se trouve établi du commencement jusqu'à la fin du poeme, non-seulement entre deux personnes, mais encore entre plusieurs interloeuteurs. Ainsi nous voyous la poésie épique prendre dans Vafthrûdnismâl et Lokasenna la forme de la poésie dramatique.

Ce phénomène remarquable de la transition du récit épique au dialogue dramatique ne doit pas nous surprendre dans la littérature scandinave, puisque nous le remarquons également dans toute littérature qui s'est formée et développée indépendanment de toute influence étrangère. Chez les Hindous comme chez les Grees, nous voyons le drame naître du récit et se former presque à la suite de l'épopée. Si à Rome les poêtes dramatiques précèdent les poêtes épiques, c'est que la littérature romaine ne s'est pas développée par elle-même. Les Romains étaient les imitateurs des Grees, et il leur a été plus facile d'imiter d'abord les

Conty

drames de leurs maîtres avant d'imiter leurs épopées. Au contraire, lorsque dans le moyen âge les peuples de l'Europe, par leur ignorance même, étaient réduits exclusivement aux ressources de leur propre génie, n'a-t-on pas vu les mystères qui, sous plus d'un rapport, formaient ee qu'on pourrait appeler la poésie épique chrétienne, donner le premier essor à l'art dramatique des nations modernes? Il est d'ailleurs conforme à la nature que le drame naisse de l'épopée dont il diffère bien moins par le fond que par la forme. En effet, nous voyons que les sujets des tragédies greeques et des drames indiens sont empruntés pour la plupart aux temps héroïques et mythologiques qui ont également fourni les sujets des épopées. La narration de l'épopée peut même prendre quelquefois la forme du drame; ear de même que l'orateur se plait à remplacer une description par une brillante hypotypose, de même il arrive aussi que le poête épique, au lieu de raconter les actions, fait parler et agir ses héros devaut nous, et qu'à la place d'un récit il met une scène. Mais du moment que la narration est remplacée par le dialogue, et que le poête se dérobe, pour ainsi dire, derrière le personnage qu'il fait parler, la transition de l'épopée au drame commence, ou plutôt elle s'est déjà opérée. C'est à cause de la facilité avec laquelle cette transition se fait, qu'on voit quelquefois dans le même poême épique la forme du drame employée à côté de la nar-

ration. Qu'on compare par exemple les deux épopées sanscrites, le Râmâyana et le Mahâbhârata. Dans le premier de ces poêmes, tout est encore, comme dans Homère, dit et présenté sous forme de narration; les discours sont rapportés comme les faits, et le lecteur ne perd jamais de vue le poête racontant les aventures de sou béros. Au coutraire, dans le Mahabharata. qui est une épopée moins aneienne, le poête disparaît quelquefois derrière les personnages qu'il met en scène; et si les interlocuteurs n'étaient pas chaque fois annoncés et pour ainsi dire introduits avec la formule ordinaire : un tel a dit, on s'imaginerait que e'est un drame ou un dialogue qu'on lit, et non la narration épique du poête qui rapporte les discours des héros de son épopée. Cette transition du récit au dialogue se montre eneore plus clairement dans nos deux poemes Vafthrudnismal et Lokasenna. Dans le premier, il n'y a qu'une seule strophe, la einquième, qui nous avertisse que e'est le poête qui parle; tout le reste du poeme est un dialogue entre les personnages mis en scène. Dans Lokasenna, tout est dialogué du commencement jusqu'à la fin; seulement les interlocuteurs sont annoncés comme dans l'épopée indienne, par les mots : un tel a dit; et encore ees mots naraissent-ils être une interpolation faite par l'auteur du recueil ou par quelque copiste 1.

Nous avons insisté sur le rapport qu'il y a entre la,

<sup>1</sup> Voyez l'introduction au poème Lokusenna.

poésic épique et la poésic dramatique, d'abord pour faire voir comment les différents geures de poésies naissent les uns des autres, et ensuite pour montrer que les Islandais n'avaient qu'à faire un pas de plus pour arriver au drame proprement dit. S'ils n'ont pas fait ce pas, il le faut attribuer, moins au manque de génie qu'aux circonstances défavorables dans lesquelles ils se sont trouvés. En effet, pour faire naître l'art dramatique, c'est peu de composer des drames, il faut les représenter. Mais le moyen d'avoir un théâtre-quelque mesquin qu'il fût, dans une île pauvre comme l'Islande et dont les habitants devaient garder par nécessité, si ce n'était par goût, la plus grande simplicité dans leurs mœurs et dans leurs amusements?

## \$ V.

# DES SUJETS MYTHOLOGIQUES TRAITÉS DANS LES POÈMES DE L'EDDA.

Après avoir parlé du genre de poésie auquel appartiennent les chants de l'Edda, il nous resterait maintenant à examiner les sujets traités dans les poëmes épiques seaidinaves; et comme ces sujets sont pour la plupart mythologiques, on s'attend peut-être à trouver dans cette introduction un aperçu de la mythologie du Nord. Mais comme nous ne devons traiter ieu qu'une manière générale les questions qui se rapportent plus ou moins directement à notre sujet, nous ne pouvons entrer dans des détails qui nous feraient perdre de vue notre but principal <sup>1</sup>.

D'ailleurs comment donner de la mythologie un exposé rapide qui satisfasse aux justes exigences de la science? Ce n'est que de nos jours qu'on commence à rassembler les matériaux et à les mettre en ordre d'après des principes scientifiques. Un travail sur l'ensemble des mythes sera seulement le résultat de l'explication juste et complète de tous les monuments qui nous restent des anciens peuples teuto-gothiques. Il y a plus : un apercu général de la mythologie où l'on laisserait de côté les détails et qui satisfît en même temps à la science, est impossible à donner, d'abord parce que la véritable science tient autant aux détails qu'aux généralités, et ensuite parce que la mythologie n'est pas un système dont on puisse indiquer les principaux traits et tracer seulement les contours ou les linéaments. La mythologie, il faut le dire, ne saurait être un tout systématique, déterminé dans son plan et limité dans ses parties, parce qu'elle n'est pas une production qui soit sortie toute formée du sein d'une seule idée-mère; mais elle est née successivement et s'est développée peu à peu, presque comme au hasard, sous l'influence d'idées très-diverses, le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si l'on veut se conteaţer d'une simple notice sur la mythologie scandinave, on trouvera de quoi satisfaire sa curiosité dans le livrede Mallet, inituité Edda, ou Monuments de la mythologie et de la poésie des anciens peuples du Nord; Genèvo, 1787, 3\*édit.

plus souvent indépendantes elles-mêmes de tout système déterminé : c'est pourquoi elle n'exclut pas les contradictions qui sont les ennemies jurées des systèmes et n'empèche point les accroissements démesurés ou disproportionnés que certaines parties de l'ensemble peuvent prendre sur les autres parties. Pour développer davantage ces vérités, qui, ce nous semble, ne sont pas eucore généralement senties, qu'il nous soit permis d'entrer dans quelques courtes considérations sur la mythologie en général et sur la manière de la traiter.

## CHAPITRE III.

CONSIDÉRATIONS SUR LA MYTHOLOGIE ET SUR LA MANIÈRE DE LA TRAITER.

#### 3 1.

DES DIFFÉRENTES OPINIONS SUR LA NATURE DE LA MYTHOLOGIE.

Il n'y a peut-être pas de sujet de science sur lequel les érudits se soient formés des notions aussi différentes les unes des autres, des idées aussi incomplètes et souvent aussi erronées que sur la mythologie.

En effet, les uns l'envisageant sous le point de vue purement théologique, n'y voient que les systèmes religieux des peuples anciens, ou la doctrine des croyances du paganisme. Considérée de cette manière, la mythologie ne se présente que comme un tissu d'erreurs, de mensonges et d'impiétés, et c'est à bon droit que l'orthodoxie la regarde comme une supercherie faite au genre humain par le génie du mal.

Les autres, méconaissant dans la mythologie l'élément religieux, n'y voient réellement que de la poésie, de la fiction, une création toujours arbitraire, souvent plaisante et quelquefois bizarre de l'imagination poétique. Comme telle, on la juge naturellement digne d'être étudiée, à l'égal de tant d'autres choses dont la connaissance contribue à notre amusement, et l'on accorde bien qu'elle mérite notre attention, parce qu'on en parle si souvent dans les livres des anciens et des modernes. C'est dans ces vues et d'après cette idée qu'on dirait rédigés la plupart des abrégés de mythologie à l'usage des collèges et des pensionnats de jeunes demoiselles.

D'autres enfin semblent s'imaginer que la mythologie n'était faite que pour calorer sous la forme du symbole et sous l'image de l'allégorie la sagesse, le profond savoir et les mystères de l'antiquité. Sous ce point de vue, les opinions ne diffèrent que par rapport à l'espèce de science qu'on dit être renfermée dans le système mythologique. Selon les uns, ordinairement amateurs de la philosophie, c'est la métaphysique; selon les autres, qui ont étudié le mouvement du ciel, c'est l'astronomie; et si l'on en croit ceux qui sont initiés aux sciences naturelles, c'est la physique mécanique qui forme la base de la mythologie : et voilà qué tous s'étudient à expliquer les mythes d'après leur système et leur opinion individuelle, et que chacun met en œuvre une érudition vraiment prodigieuse pour trouver dans ces mythes la clef qui doit nous ouvrir le sanetuaire des connaissances occultes de la Celtique et de la Scandinavie, de la Grèce et de l'Égypte, de la Scythie et de l'Iran, de l'Inde et de la Chine. Y a-t-il à s'étonner après cela si, en voyant les opinions contradictoires des érudits, l'honme d'un jugement sain se défie des ouvrages sur la mythologie comme l'on se défierait des sciences alchimiques ou astrologiques?

## \$ 11.

# DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE MYTHES.

Pour savoir ce que c'est que la mythologie, il faut se demander comment elle s'est formée, il faut remonter à son origine, la suivre pas à pas dans son développement progressif et rassembler, aux diverses époques de sa formation, les différents éléments qui sont entrés successivement dans sa composition. Si, en suivant cette marche, en remontant dans l'histoire des nations aussi haut qu'il est possible, nous examinons sans esprit de système les monuments où nous puisons la comaissance des nythes; si nous étudious ces monuments dans l'ordre chronologique, en

portant notre attention sur les détails et les particularités de chacun séparément, et en expliquant chaque mythe par Jui-même, sans recourir aux explications fournies par d'autres mythes, sauf à les réunir ensuite et à les considérer dans leur ensemble, voici à peu près comment nous nous expliquerons la nature, l'origine et la formation de la mythologie.

Avec l'enfance des sociétés commence l'histoire, naissent les traditions; ces traditions s'altèrent, se dénaturent en passant de bouche en bouche, d'une génération à l'autre. L'esprit de l'homme, naturellement porté au merveilleux, au gigantesque, au sublime, et dominé qu'il est par une imagination vive et fantasque, grossit, exagère et embellit les traditions de l'histoire. Alors les héros se changent en demi-dieux, en dieux, leurs actions en prodiges. Ce qui était historique dans le principe appartient maintenant autant à la fable qu'à l'histoire. De là une première espèce de mythes qu'on peut appeler mythes historiques, parce qu'ils reposent dans l'origine sur l'histoire traditionnelle.

Lorsque la société est plus avancée dans la civilisation et que la religion s'est alliée aux traditions anciennes, alors la poésie, au service de la religion, et se confondant avec elle, commence à se développer. Le poète emprunte les sujets de ses chants à l'histoire traditionnelle de sa nation. Cette première poésie est de sa nature toujours plus ou moins épique, car elle raconte les hauts faits et les événements mémorables de l'antiquité; mais elle les raconte dans l'intention de plaire, d'intéresser et d'émouvoir, embellissant ce qui a besoin d'ornement, retranchant ce qui dépairait, enchaînant ce qui paraîtrait décousu et façonnant le tout pour en former un ensemble poétique plein de charmes, de goût et d'intérêt. Cet arrangement poétique des traditions, ou ces transformations qu'on leur fait subir pour les rendre plus propres à devenir des sujets de poésie, occasionnent et nécessitent la création d'un grand nombre de mythes qui ont leur unique source dans l'imagination du poête. C'est pourquoi cette seconde espèce de mythes peut être convenablement désignée sous le nom de mythes potiques.

Lorsque dans la suite, par différentes cirvonstances, surtout par la réunion politique des peuplades en un corps de nation, le mélange des traditions de famille et de tribu a pa s'opérer, la science encore novice de l'époque, entreprend de classer, de coordonner, de mettre en système les différentes traditions, de concilier habilement ce qui se contredit en elles, et surtout de préciser les rapports qui devront exister entre les différentes divinités, jadis adorées séparément, et maintenant réunies en une société, en un corps de famille. La philosophie, encore toute jeune et présomptueuse, commence à agiter les grandes questions sur l'origine des choses. Le poête, à la fois philosophe et prêtre, crée avec hardiesse une cosmogonie et une théogonie. Cest alors que commence une nouvelle

période pour la mythologie qui, dès ce moment, prend un caractère plus systématique. Elle ne se compose plus seulement des traditions historiques et religieuses de quelques familles, elle forme maintenant l'origine de l'histoire et la base des croyances de toute une nation; c'est un système religieux entremêlé de poésies, de théories philosophiques et scientifiques de toute espèce. Mais par cela même que la mythologie devient plus complexe et plus systématique, elle change de nature et perd en grande partie son caractère primitif. En effet, la nature de la mythologie consistait jusqu'ici dans le développement progressif, spontané et organique de ses parties, lequel se faisait presque sans le secours de la réflexion. Maintenant, au contraire, ce n'est plus la tradition ou l'histoire traditionnelle qui engendre peu à peu les mythes, c'est la réflexion, la science qui les invente tout d'un coup, et en vue d'un système déterminé. La philosophie, cachant ses vérités et ses maximes sous l'image du symbole et sous le voile de l'allégorie, les introduit dans la mythologie ou dans le système des croyances religieuses. L'astronomie et l'astrologie produisent tour à tour un nombre infini de mythes, et la physique, personnifiant les forces de la nature, les fait agir sous le nom et la figure de quelque divinité. L'histoire même semble vouloir se compléter par des mythes; comme si elle avait besoin de suppléer au défaut de tradition et de documents, elle

s'appuie sur l'explication étymologique de quelques noms propres pour construire une histoire imaginée à la place de l'histoire véritable. En général, il ny a peut-être pas de mythologie qui ne renferme un grand nombre de mythes symboliques, astronomiques, physiques et étymologiques, que tous on peut comprendre sous le nom de mythes scientifiques, parce que tous doivent leur orizine à la réflexion ou à la science.

#### 111 2

COMMENT ON PEUT DISTINGUER LES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE MYTRES.

Par l'exposé rapide que nous venons de faire, on a pu se convaincre que les mythes ne sont pas tous de la même espèce; tous par conséquent ne doivent ni être envisagés ni être expliqués de la même manière. On comprendra qu'il scrait ridicule de chercher un sens profond et métaphysique dans des mythes d'imagination; de prendre les fictions du poête pour des allégories ou des symboles, et des mythes étymologiques pour de l'histoire véritable. Il importe done avant tout de bien savoir distinguer les différentes espèces de mythes.

Quels sont, demandera-t-on, les signes auxquels on peut reconnaître ces différentes espèces? quelles sont les règles à suivre pour ne pas les confondre et pour se garantir de toute crreur? A cela on doit répondre qu'on ne saurait donner des règles assez explicites pour prévenir toute crreur, et assez nombreuses

pour résoudre tous les problèmes; que le seul moyen de trouver la vérité, c'est d'avoir beaucoup de jugement et un tact sûr, puisque eelui qui en sera doué . y puisera facilement toutes les instructions et toutes les règles qui doivent le diriger dans ses travaux et le préserver de toute méprise. Il est du reste moins diffieile qu'on ne le eroirait de savoir distinguer les différents éléments qui composent la mythologie. Quant à l'élément historique, il suffit souvent de la simple inspection pour découvrir ce qui appartient à l'histoire et ce qu'il faut reléguer parmi les fables. En effet, tout ce qui est physiquement impossible, tout ce qui est merveilleux, fantastique, ne saurait être de l'histoire. Il n'y a done de difficultés que lorsqu'il s'agit de séparer dans le mythe ee qui est de l'histoire pure de ce qui n'en est qu'une enveloppe ou un ornement poétique. Dans ce eas, la connaissance parfaite du génie de la nation et du génie de sa poésie, nous mettra suffisamment en état de distinguer la réalité historique d'avec l'invention fabuleuse. Comme, de nos jours, par un excès de scepticisme ou par une opinion erronée sur l'esprit de l'antiquité, on traite trop légèrement de fable tout ce qui est raconté dans les poésies des anciens, il ne sera peut-être pas inutile de dire que les anciens, quelque dominés qu'ils aient été par leur imagination, ont cependant moins que les nations modernes, traité des sujets purement fietifs, et que leur poésie repose bien plus sou-

vent que la nôtre sur des données historiques, ou du moins sur des traditions plus ou moins anciennes. Cette vérité, quelque paradoxale qu'elle paraisse d'abord, se trouve constatée quand on compare les poésies des anciens peuples de l'Asie et de l'Europe avec les poésies des nations modernes; et d'ailleurs elle s'explique et se confirme par cette considération philosophique, que plus l'homme est encore près de son enfance ou de son état primitif, moins il lui est possible de sortir, par la pensée, de la réalité qui l'entoure, pour entrer dans le monde fabuleux de l'imagination. On aurait donc tort de méconnaître dans la mythologie l'élément historique et de ne lui pas faire une assez large part; mais on conçoit que cet élément no peut se trouver que dans les mythes les plus anciens, parce que, plus tard, lorsqu'on commença à écrire l'histoire, le mythe et la tradition historiques devinrent non-seulement inutiles, mais à peu près impossibles. Il est donc à remarquer que les mythes les plus récents reposent rarement sur une base historique, mais plus souvent sur les théories créées par les sciences et la philosophie et cachées par les poêtes, sous la forme du symbole et de l'allégorie. Les mythes que nous avons nommés mythes allégoriques et symboliques, ne sont pas plus difficiles à reconnaître et à distinguer que les autres espèces : l'œil exercé les discerne sans peine, et l'esprit sagace en trouve facilement l'ex plication.

#### s IV.

#### DE LA MANIÈRE DE TRAITER LA MYTROLOGIE.

Les différentes espèces de mythes une fois reconnues, il s'agit de les réunir et de les présenter dans leur ensemble. Le plan à suivre dans ce travail est indiqué clairement par la nature du sujet que nous voulons traiter. En effet, la mythologie s'étant formée peu à peu, il faut l'exposer selon l'ordre des temps, depuis sa formation et son développement progressif jusqu'à son entier achèvement, et distinguer par conséquent plusieurs périodes dans lesquelles les mythes se sont de plus en plus agglomérés, modifiés et généralisés. Ce plan, à la fois naturel et simple, a le grand avantage de mettre d'abord toute chose à la place qu'elle occupait primitivement, et de montrer ensuite comment tout s'enchaîne et se tient, même ce qui se contredit; comment tout est important et essentiel, même ce qui paraît être un accessoire ou un détail insignifiant, et enfin comment il peut y avoir un ensemble bien ordonné sans qu'il y ait pour cela un système raisonné.

Ce n'est point ici le lieu de traiter la mythologie scandinave d'après les vues et le plan que nous venons d'indiquer; l'exposé de l'ensemble de la mythologie ne doit pas servir d'introduction à l'explication des sources mythologiques, mais il doit être le résultat de cette explication. Nous n'avons à faire ici qu'un travail

préparatoire; il s'agit pour nous de dresser en quelque sorte l'inventaire des mythes, à mesure que nous les trouverons dans les monuments littéraires des Scandinaves. Nous expliquerons done suecessivement les différents chants de l'Edda, en tâchant de ne pas confondre et entremêler les diverses traditions mythologiques qu'ils renferment. Loin d'être étonné ou choqué des contradictions qui pourront se montrer dans l'ensemble des mythes, nous les verrons au contraire avec plaisir, sachant que plus il y a de contradictions dans une mythologie, plus e'est une preuve qu'elle n'a été ni contrariée ni gênée dans sa vie et son développement spontané par l'esprit de système et les théories raisonnées. Nous n'emprunterons rien à telle tradition pour l'ajouter à telle autre dans le but de compléter cette dernière, de l'amplifier et de l'expliquer. Nous ne nous hâterons pas non plus de comparer les mythes des Scandinaves avec eeux des autres nations et de chercher des analogies dans les détails des récits, convaincu que nous sommes, que l'on n'emploie avec succès la méthode comparative qu'après avoir bien examiné chaque chose séparément et avoir reconnu parfaitement la nature des termes que l'on veut faire entrer en comparaison. Sans avoir trop de confiance dans les explications suggérées par une étymologie hasardeuse et souvent erronée, nous ne négligerons point cependant de profiter des ressources de la philologie, pour trouver dans la signification des noms mythologiques, quelques éclaircissements et quelques renseignements utiles; car, on ne saurait nier, puisque M. J. Grimm l'a si bien démontré par le fait1, que les mots contiennent quelquefois dans leur étymologie des témoignages historiques non-seulement sur les choses qu'ils désignent, mais encore sur des époques très-anciennes dont il ne reste souvent d'autre document que celui qui est tiré de l'existence et de la signification de ces mots mêmes. Nous espérons que les résultats de ce travail préliminaire joints à d'autres déjà obtenus par le zèle d'illustres érudits 2, fourniront un jour à quelque savant les matériaux nécessaires pour composer un ouvrage où l'on n'expliquera pas sculement la mythologie scandinave, mais où l'on indiquera aussi les rapports qu'il y a entre les mythologies des différents peuples de l'antiquité. Cet ouvrage sera, nous n'en doutons pas, du plus haut intérêt pour le philosophe, qui y verra l'esprit humain se manifestant dans la mythologie sous mille formes diverses; pour le théologien, qui y apprendra à connaître l'origine et le caractère distinctif des religions non ré-

<sup>1</sup> Deutsche Mythologie, Göttingen, 1835.

Le principal ourrage que nous ayons sur la mythologie sendinave este le Lexicos nayhologicam, reidig par l'illustre sauratt, M. Fion Magnussen. Ce livre se distingue surtout par l'évodition prodigieuse que l'auteur y a déployée. Le autre ouvrage qui a un mérite tout différent de celui du Dictionaire mythologique est le livre initiulé: der Mythat ron Tibe: le célètur potte allemand M. Louis Uhland en est l'auteur; il y explique les mythes sur l'hor d'une manière negrieuses et naturelle;

vélées; pour l'historien, qui trouvera dans les mythes d'anciennes traditions historiques remontant quelquefois jusqu'aux premiers àges des nations; enfin, pour le 
poète et l'artiste, qui verront le génie poétique de l'antiquité se manifestant avec le plus d'éclat et de vixacité 
dans les, fictions toujours agréables, souvent instructives et quelquefois sublimes de la mythologie paienne.

Après avoir discuté des questions qui se rapportent exclusivement au contenu ou à la matière des poésies scandinaves, nous présenterons maintenant quelques considérations sur des sujets qui tiennent uniquement à l'extérieur ou à la forme de ces poésies. Nous parlerons successivement de la langue, de la prosodie et de la versification islaudaise.

# CHAPITRE IV.

EXAMEN PHILOLOGIQUE DE LA LANGUE ISLANDAISE.

#### 5 J.

DES DISPÉRENTS SYSTÈMES D'ORTHOGRAPHE SUIVIS DANS LES MANUSCRITS ISLANDAIS ET LES ÉDITIONS DE L'EDDA.

Notre intention ne saurait être de faire ici une analyse complète de la langue, et nous nous croirions même dispensé d'entrer dans aucun examen philologique, si l'état de la grammaire islandaise n'était pas tel, que l'orthographe des mots est encore aujourd'hui, dans beaucoup de cas, quelque peu incertaine. C'est done en partie dans le but de contribuer à lever l'incertitude qui règne dans l'orthographe, que nous nous livrons à eet examen philologique, en partie aussi pour justifier l'orthographe que nous avons adoptée nousmêmes en transcrivant les textes que nous publions.

La seule règle qu'on eroit pouvoir donner toutes les fois qu'il s'agit d'orthographe, c'est de suivre l'usage pour les langues vivantes, et les manuscrits pour les langues mortes. Reproduire exactement l'orthographe des manuscrits, ce serait done à nous notre unique tache et notre seul devoir 1. Cependant la règle indiquée, quelque juste et rigoureuse qu'elle soit en diplo-

<sup>1</sup> Il n'est pas inutile de rappeler ici quelques principes qu'on devrait toujours suivre quand on publie, d'après des manuscrits, le texte de quelque monument littéraire du moyen âge. Si un texte de philologie est publié pour la première fois, il doit, selon nous, être une copie exacte du manuscrit, pour qu'on puisse travailler sur ce texte comme l'on ferait sur le manuscrit lui-même, et préparer ainsi une seconde édition qui sera une édition critique. Rien n'est si nnisible à la philologie que les textes où l'on s'est permis de faire des changements aux mots pour rajeunir, comme on dit, le langage et mettre de l'uniformité entre l'orthographe du manuscrit et l'orthographe actuellement en usage. En second lieu, si l'on a à sa disposition plusieurs manuscrits, il ne faut pas les suivre tous à la fois ; il ne faut suivre , dans le texte , que celui d'entre eux qui paraît être le meillenr, et avoir soin de mettre en note les leçons des autres manuscrits, avec indication de celle qui semble devoir être préférée. Nous svons rappelé ce dernier principe surtout parce qu'il doit aussi trouver son application toutes les fois que les manuscrits d'un texte suivent des systèmes d'orthographe différents.

matique, ne nous semble pas avoir autant d'autorité et de justesse en philologie; ear il doit être permis au philologue qui envisage bien moins la langue écrite que la langue parlée, de corriger l'orthographe vulgaire dès qu'il lui est prouvé que la langue, telle qu'on l'a écrite, ne correspond pas assez exactement avec la langue telle qu'on doit l'avoir parlée. Il y a plus : la règle devient même impossible à observer dans beaucoup de cas; car comment la suivre si les manuscrits qui doivent nous guider diffèrent entre eux dans l'orthographe, ou, ce qui est plus fâcheux encore, si dans le même manuscrit les mêmes mots se trouvent écrits de plusieurs manières? Alors évidemment cette prétendue autorité positive de l'orthographe vulgaire et de l'usage suivi dans les manuscrits nous laisse dans le doute, et nous sommes obligés, pour sortir de l'incertitude, de recourir au raisonnement ou à la critique, qui sont, en toutes choses, les seuls juges en dernier ressort.

On a, il faut le dire, beaucoup exagéré les inexactitudes et les défauts des manuscrits, surtout de ceux qui renferment les monuments littéraires des langues du moyen âge. On a bien souvent pris pour des irrégularités dans l'orthographe, les différences qu'on y a établies à dessein pour marquer la différence des dialectes ou des formes de la langue à telle ou telle époque; et ce qu'on devait attribuer à une savante et exacte distinction, on l'a attribué, le plus souvent, à l'ignorance, à l'inattention ou au caprice

des copistes. Néanmoins, quelque large part qu'on fasse à la différence des dialectes et des formes de la langue, selon les localités et les époques, toujours y aura-t-il dans beaucoup d'inscriptions et dans beaucoup de manuscrits, des anomalies qu'on ne pourra attribuer qu'à l'incertitude qui régnait dans l'orthographe. Pour s'en convaincre, il suffit de savoir que, par exemple, le mot eftir se trouve écrit sur les pierres runiques de vingt-huit manières différentes, et dans les manuscrits des xmº et xnyº siècles, ce même mot se présente encore sous dix-sept formes diverses 1. M. J. Grimm s'est vu dans la nécessité d'abandonner en beaucoup de points l'orthographe des manuscrits allemands; Rask se plaint également de la confusion qui règne dans l'orthographe des mots anglo-saxons, et l'on peut élever la même plainte au sujet des manuscrits vieux français, où souvent, sur la même page, le même mot se trouve écrit de plusieurs manières.

Ces anomalies et ces différences dans l'orthographe, il faut les attribuer d'abord à la difficulté qu'il y avait d'écrire les langues germaniques ou gothiques du moyen âge en caractères empruntés à la langue latine, et ensuite au peu d'habitude qu'on avait d'écrire et de lire des livres en langue vulgaire. L'usage qui nait précisément de la pratique fréquente d'une chose ne pouvait donc pas facilement se fixer dans l'écriture, ni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Svensk sprakläru utgifren af svenska Akademien; Stockholm, 1836., page 1x.

établir ses règles et faire autorité comme chez nous.

Quant aux manuscrits de l'Edda en vers, il faut convenir que sous le rapport de l'orthographe ils ne sont pas exempts des défauts que nous venons de signaler; non-seulement le Codex regius et le Fragmentum membraneum, les deux plus anciens manuscrits de l'Edda, ne suivent pas le même système d'orthographe, mais encore ne sont-ils pas toujours conséquents dans le système qu'ils ont adopté. Cette différence dans la manière d'écrire les mots et ces inconséquences ne doivent pas nous étonner; car, comment eût-il été possible avec les connaissances grammaticales si bornées de ces temps, de créer une orthographe parfaite qui est seulement le résultat des plus hautes études philologiques? Cependant les études grammaticales n'ont pas été négligées en Islande; elles y furent cultivées dès le commencement du xi° siècle. Thóroddr le maître ès-runes (rùnameistari) et le prêtre Ari le savant connaissaient Priscien et peut-être eneore quelque autre grammairien latin. On appliqua à l'alphabet runique le système grammatical des Romains, et l'on détermina les lettres tant voyelles que consonnes qui se correspondaient dans la langue latine et la langue islandaise. Plus tard, principalement dès la première moitié du xur siècle, on abandonna l'écriture runique et l'on commença à se servir généralement de l'écriture latine. Il fallut donc, pour substituer un alphabet à l'autre, eoinparer

auparavant les caractères runiques avec les caractères romains, ou en suivant une méthode plus rationnelle mais plus difficile, analyser les sons de la langue même et les exprimer au moyen de l'alphabet latin. Cette analyse de la langue et de l'écriture runique forme le sujet de deux traités qui font partie de la Snorra-Edda et qui ont été composés dans la première moitié du xm' siècle. Le premier traité intitulé Um lâtinu-stafrofit (de l'alphabet latin), a pour auteur un clerc ou prêtre islandais dont le nom ne nous est pas connu. Ce grammairien avait étudié Thôroddr, Ari frôdi et Priscien; il connaissait également l'alphabet anglo-saxon qu'il semble avoir pris pour base de son alphabet islandais. L'autre traité est intitulé Mâl-fræSinnar Grund-völlr (fondement de la grammaire ) et renferme quelques considérations générales sur la langue et une analyse de l'alphabet runique. L'auteur de cet écrit est sans doute Olaf Thordarson surnommé Hvitaskald (le poete blond); Olaf était neveu de Snorri; pendant les années 1236 à 1240. il vécut à la cour du roi de Danemarck Waldemar II, et mourut en Islande en 1259 1.

On trouve dans l'un et l'autre de ces traités des observations fines sur la prononciation et l'orthographe; mais principalement la dissertation de l'alphabet latin parait avoir exercé quelque influence sur l'orthographe suivie dans les manuscrits. En effet, on

<sup>1</sup> Knytlinga Saga, cap. 127.

trouve dans le Codex regius et le Fragmentum membraneum certaines abréviations qui semblent avoir été empruntées à notre grammairien. Ainsi, par exemple, les manuscrits de l'Edda, au lieu d'écrire les consonnes doubles nn, rr, kk, etc. n'écrivent qu'une seule de ces consonnes, mais en caractère majuscule N, R, K, de la même grandeur que les autres lettres minuscules. C'est une manière d'écrire dont l'auteur de notre traité paraît être l'inventeur. Une autre abréviation très-fréquente dans les manuscrits de l'Edda, c'est de désigner m et n au milieu ou à la fin du mot par un titre ou petit trait placé sur la voyelle, de la même manière qu'en dévanagari ou écriture sanscrite, on place le point anusvára au-dessus de la ligne pour désigner une nasale qui se trouve insérée entre la voyelle et la consonne. Cette abréviation usitée dans les manuscrits de l'Edda, semble aussi avoir été empruntée à notre grammairien, qui de son côté l'a peut-être prise dans les manuscrits anglo-saxons. On trouve même dans l'alphabet de ce grammairien un caractère particulier q qu'il appelle enq, et qui doit servir à exprimer en abrégé le son nasal que nous désignons ordinairement par nq. Nous pourrions indiquer encore d'autres analogies qu'on remarque entre l'orthographe enseignée dans le traité de l'alphabet latin et l'orthographe suivie dans les manuscrits de l'Edda. Mais les exemples que nous avons cités, suffisent pour produire en nous la conviction que le traité

grammatical dont nous parlons, a eu quelque influence sur la manière d'écrire les mots dans les livres islandais. Cependant cette influence n'a pas été assez grande pour faire admettre en entier et pour faire prévaloir le système d'orthographe de notre grammairien; car, nous l'avons vu, les manuscrits de l'Edda ne sont pas écrits d'après un système uniforme. Ces anomalies passèrent des manuscrits dans les éditions imprimées de l'Edda, et c'est seulement de nos jours qu'on a songé à rendre uniforme l'orthographe des textes islandais. Rask, dans la première édition de sa Grammaire islandaise, s'attacha principalement à déterminer la valeur phonique des lettres, sans chercher à désigner certaines voyelles par des signes plus convenables. M. Grimm soumit l'alphabet islandais à une nouvelle analyse philologique, il précisa davantage la différence phonique et grammaticale qu'il y avait entre les voyelles, et il l'exprima par des signes mieux choisis et uniformes pour les voyelles correspondantes dans les autres langues germaniques. Cependant le système de transcription des textes islandais, tel qu'il résulte de l'analyse faite par M. Grimm, diffère encore en quelques points de celui qu'avait adopté Rask dans la dernière, édition de sa grammaire. C'est une raison de plus, pour nous, de soumettre l'alphabet islandais à un nouvel examen; non que nous ayons la prétention de tout éclaireir par nos observations; mais nous désirons appeler de nouveau l'attention des grammairiens sur des questions qui, selon nous, sont de la plus haute importance en philologie.

## S II.

### EXAMEN DES VOTELLES SIMPLES.

C'est une vérité philologique constatée par l'histoire des langues, et confirmée par la paléographie, que a, i, a (prononeez oa), sont les seules voyelles primitives, et que toutes les autres ne sont que des voyelles dérirées. Il n'y a que très-peu de langues qui se soient contentées de ces trois voyelles primitives; la plupart y ont ajouté un plus ou moins grand nombre de voyelles dérivées.

Dans l'islandais ou dans la langue seandinave, nous devons, d'après ce que nous venons de dire, considérer comme primitives, les voyelles a, i, a, avec leurs longues á, i, á, et leurs diphthongues ai et aa (prononcez a-i, a-ou). Ce sont en effet, si l'on y ajoute encore l'o, les sœules voyelles qu'on trouve écrites dans l'ancien alphabet runique et sur les plus anciens monuments qui nous restent.

Lo paraît être, parmi les voyelles dérivées, celle qui s'est formée la première dans la langue scandinave, puisqu'on la trouve déjà exprimée par un signe particulier dans les inscriptions runiques. La voyelle o est dérivée de l'a; après un certain laps de temps, eet o engendré par u, engendra à son tour la voyelle que nous exprimons en français par eu, comme dans les mots peu, feu, lieu. Dans les livres danois, suédois et allemáfids, on a commencé depuis quelque temps à exprimer cette voyelle par le signe incomplexe 6, qui rappelle très-bien par sa figure, l'origine et la nature du son, et qu'on devrait adopter dans toutes les langues qui ont cette même voyelle.<sup>1</sup>

Au lieu de la seule voyelle a nous en avons donc trois de la même famille, à savoir : a, o, ō, exemple : uxi (taureau), ox (bœuf); ōzn (bétail), ur (de, hors), orsōk (cause, origine), ōrviti (fou). Comme les trois caractères a, o, ō répondent parfaitement aux trois sons ou voyelles qu'ils représentent, l'orthographe islandaise doit les adopter et s'en servir.

<sup>1</sup> Nons profitons de cette occasion pour faire remarquer combien notre orthographe française serait à la fois plus simple, plus rationnelle et plus intelligible, si nous nous étions servis du signe & pour désigner la voyelle que nous exprimons tantôt par les deux voyelles eu, tantôt par les deux voyelles oe, tantôt même par les trois voyelles oen qui toutes sont des diphthongues, su lien d'être des voyelles simples on incomplexes, et qui, en ontre, ne signifient pas même exactement, dans leurs éléments, ce qu'elles ont la prétention de signifier. Le signe 6, au contraire, indiquerait parfaitement l'origine de notre voyelle eu, dérivée, comme l'ő scandinave, de la voyelle o. De plus, le signe ő serait intelligible à toutes les nations qui , dans lenr langue , ont cette même voyelle, et favoriserait, par conséquent, l'introduction d'un système d'orthographe uniforme pour toutes les langues de l'Europe. On anrait donc mieux satisfait, selon nons, aux véritables principes d'une bonne orthographe, si an lieu d'écrire par exemple : bouf, ouf, seul, voru, oil, seu, majeur, etc. on svait écrit : bof, lat. bov-em; of, lat. ov-um; sol, lat. sol-us; vot, lst. vot-um; orres, lat. opera; bil, lat. ocul-us; fo, lat. foc-ns; major, lat. major, etc.

De l'a primitif dérivent non-seulement o ct ô, mais cncore une voyelle qui se prononce à peu près comme l'u français ou comme l'u-psilon grec; c'est pourquoi l'on a exprimé cette voyelle par la lettre y. L'u scandinave se prononce ou; mais quand la syllabe qui suit cet a commence 1 par un i, l'a prend, dans certains cas, un son plus délié, plus rapproché de l'i et semblable à la prononciation de l'u français. Exemple : full, fyll-i, gull, gyll-ing, gub, gyb-ia. Le changement de u en y nous semble dans certains mots plus ancien que le changement de u en o, ct voici pourquoi. La voyclle y ne peut provenir de l'o, mais seulement de l'u, parce que de l'o à l'y il n'y a pas de transition directe possible. Or le mot islandais sonr forme au datif syn-i; cela prouve évidemment que le changement de voyclle en y s'est opéré avant que le mot scandinave sunr eût pris la forme actuelle de sonr; car cette dernière forme eût produit au datif, non pas syn-i, mais son-i, puisque o par l'influence d'un i devient non pas y, mais ô.

Quelques objections qui sont assez fondées, s'élèvent contre l'adoption et l'usage du caractère y; d'abord ce signe est étanger à l'ancienne écriture scandinave puisqu'il est emprunté au gree; ensuite l'y a pris déja dans la prononciation des Romains, le son de la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les Islandais, en épelant les mots, finissent les syllabes par les cousonness. C'est le contraire du système des Hindons qui finissent les syllabes tonjours par les voyelles, comme on peut le voir dans les anciennes incripcions sanscrites. Voyez Trausactions of the rayal asiatic Sociéty of Great Britain and Iread. 1. 1 et II.

voyelle i, et la plupart des nations modernes le prononcent également de cette manière. Le signe y n'exprime donc pas exactement la voyelle islandaise qu'on doit prononcer comme un a français. Il est vrai que, même ' dans la prononciation des Islandais, y a pris peu à peu le son de l'i, comme cela se voit dans certains manuscrits qui emploient indifféremment y et i. Mais puisqu'il est prouvé que y n'était pas de tout temps, ni dans tous les cas prononcé comme i, il est de l'intérêt de l'orthographe et de la grammaire de rejeter un signe aussi équivoque que l'est la lettre y. Dans l'écriture runique on employait un caractère très-bien choisi, parce qu'il rappelait, déjà par sa forme, l'origine de la voyelle dérivée de u. Ce caractère était un u avec un point dans l'intérieur, A. On pourrait remplacer ce signe runique, par un a dans l'intérieur duquel on mettrait un point; au-dessus de cet u ponctué on placerait l'accent circonflexe pour exprimer la vovelle longue correspondante.

Quant à la voyelle longue qui, par l'influence d'un i, s'est formée de ô, ou quant à l'ô long, on le désigne ordinairement par les deux letters a. Ce signe a le seul inconvénient d'exprimer une voyelle simple ou incomplexe par deux voyelles qu'on pourrait aussi prendre pour une diphthongue; par conséquent, il vaudrait mieux exprimer ô long par le caractère ô surmonté de l'accent aigu au lieu de l'accent circonflexe, pour rendre le signe moins compliqué.

Si nous énumérons maintenant les voyelles qui appartiennent à la famille a, et dont les signes respectifs sont indispensables pour la transcription des textes islandais, nous trouverons qu'elles sont au nombre de huit; ce sont : a, o, ō, y, avec leurs longues á, d, ac et ý.

La seconde voyelle primitive a, n'a engendré qu'une seule voyelle qui répond entièrement, et pour le son et pour l'origine, à notre voyelle è ou ai dans les most amer, latin amar-us; mer, latin mare; chair, latin clarus. Cette voyelle dérivée est désignée ordinairement par la lettre e. Il serait plus convenable de l'exprimer par le signe ā, si e n'était pas déjà une lettre adoptée dans toutes les langues de l'Europe, et que ā ne fût incommode, ne pouvant pas facilement être surmonté d'un accent circonflexe pour exprimer la voyelle longue.

Le changement de l'a en e est surtout fréquent dans l'anglo-saxon; en islandais ce changement s'opère principalement sous l'influence d'un i placé au commencement de la syllabe qui suit la voyelle a, exemple : môgr (magur) fils, datif meg-i; dagr jour, datif degi; val, choix, vel-ia, choisir, etc. A long subissant également l'influence de l'i se change en la voyelle qu'on désigne par æ, mais qu'on exprimerait bien plus convenablement par é, parce que é dérivé de a long suivrait l'analogic de e dérivé de a bref; æ devrait être réservé pour désigner le changement qu'a subi l'ancienne diphthongue ai (prononcez ai).

Les voyelles appartenant à la famille a sont seule-

ment au nombre de quatre, ce sont : a, e, et leurs longues  $\hat{a}$ ,  $\hat{e}$  (x).

Il nous reste à parler de la troisième voyelle primitive i; la scule voyelle qui encoit dérivée, est un é que M. Grimm exprime par é pour le distinguer de l'e dérivé, comme nous l'avons vu, de la voyelle a. Le caractère runique correspondant à é s'écrit comme un i avec un point au milieu. È, cette figure indique que é n'est qu'un i modifié. Le changement de i en é s'est fait dans beaucoup de langues. En français nous trouvons en venu du latin in, enfant de infans, ferme de firmus, etc. L'é islandais paraît avoir eu un son intermédiaire entre é et i, se rapprochant toutefois plus de l'i que de l'é.

Il y a certains cas où l'é devient long, comme par exemple dans le mot frêth (liètt). Pour désigner cet  $\tilde{\epsilon}$ long, M. Grimm emploie le caractère  $\ell$ ; mais ce caractère désigne bien plus convenablement l'e long qui est dérivé d'un  $\alpha$  long. On ferait donc bien de remplacer  $\tilde{\epsilon}$  par un  $\epsilon$  surmonté d'un seul point au-dessus duquel on placerait encore facilement l'accent circonflexe pour désigner  $l\tilde{\epsilon}$  long.

#### S III.

#### EXAMEN DES DIPHTHONGUES.

La diphthongue est la combinaison de deux voyelles simples, prononcées distinctement l'une et l'autre en une seule émission de voix ou en une seule syllabe.

300

Ce qui distingue la diphthongue de toute autre combinaison de voyelles, c'est qu'elle a une signification grammaticale; aucun des deux éléments qui la composent ne peut être retranché saus qu'aussitòt la forme grammaticale du mot soit entièrement détruite. Il n'y a que ai (a-i) et au (a-ou) et leurs dérivés qui soient de véritables diphthongues, et les langues dont le rocalisme est le plus parfait, comme le sanscrit et l'arabe littéral, connaissent seulement les diphthongues primitives ai et au.

Les diphthongues primitives de la langue islandaise sont, d'après ce qui nous venons de dire, ai et au (prononcez a-i, a-ou). Ai a disparu peu à peu de la langue et a fait place à ses deux dérités ei et ar, exemples : isl. teitr, goth. taits; isl. stein, goth. stains; isl. heill, goth. hails; isl. hrev, goth. hrair; isl. arra, goth. laisjan; isl. ar, goth. siv. etc. Dans ei le son diphthongue est resté, seulement a s'est changé en e par l'influence de l'i, ar au contraire se prononce comme un son simple ou incomplexe, et ce son est à peu près le même que celui de la voyelle é dont il diffère entièrement quant à son origine.

La diphthongue  $\alpha\alpha$  n'a pas disparu de la langue comme  $\alpha i$ , seulement elle est devenue, dans quelques cas très-rares, une voyelle simple ayant le son de l'ó, laquelle quelquefois, et principalement par l'influence d'un i, s'est changée en  $\delta$  long. Le plus souvent  $\alpha\alpha$  s'est maintenu comme diphthongue; mais il s'est

changé en ey toutes les fois qu'il y a été amené par l'influence d'un i qui se trouvait dans la syllabe suivante, exemple : draup, dreypi; raun, reyni; laus, leysi, etc.

Enumérons maintenant les voyelles simples et les diphthongues <sup>1</sup> de la langue islandaise.

# I. Voyelles simples ou incomplexes.

# II. Voyelles diphthongues.

Diphthongues primitives . . (at), au.
Diphthongues dérivées . . . . . . . . . . . . ey.

Ces vingt voyelles entrent dans la composition grammaticale des mots, et constituent un des caractères distinctifs de la langue islandaise.

### S IV.

# BXAMEN DES CONCRÉTIFS.

Nous appelons concrétifs toutes les combinaisons de voyelles qui ne sont pas des diphthongues. Les

concrétifs n'ont point, comme les diphthongues, une signification grammaticale, et n'entrent point comme elles dans la composition radicale ou la formation primitive des mots : ils doivent leur origine à l'intrusion d'une voyelle qui vient se placer à côté de la voyelle radicale pour des causes que nous aurons bientôt occasion d'indiquer.

A mesure qu'une langue s'éloigne de son origine, les diphthongues se changent en voyelles simples et les voyelles simples sont remplacées par des éoncrétifs. Ainsi, en français, les diphthongues de la langue latine sont devenues voyelles simples, et les voyelles simples du latin sont devenues des concrétifs en français. Dans la langue islandaise on trouve les concrétifs suivants: ia, id, ië, ia, io, iô. Parmi ces combinaisons de voyelles, il n'y a que les formes ia et ia qui soient primitives; car io dérive de ia, iô dérive de ie et ié dôt être rapporté tantôt à ia, tantôt à ia. Nous expliquerons seulement l'origine des formes in et ia; les autres formes s'expliquent facilement par ce que nous avons dit de la dérivation des voyelles dans l'article précédent.

La combinaison de voyelles iu est sans doute trèsancienne, dir dans la langue gothique elle se trouve jusque dans les racines des verbes; mais, en aueun cas, elle ne saurait être considérée comme diphthongue, c'est-à-dire comme combinaison de voyelles appartenant à la formation primitive ou radicale des mots. Les concrétifs is et iu sont produits par trois causes

principales : ou par la prononciation (euphonie), ou par le retranchement (syucope) d'une consonne, ou enfin par la transposition (métathèse) d'une voyelle. Si les concrétifs ia ct ia sont produits par la prononciation, une seule des deux voyelles qui les composent est radicale ou appartient à la formation primitive du mot; l'autre voyelle est purement euphonique, c'està dire qu'elle doit son origine à la prononciation et n'a par conséquent aucune signification grammaticale 1. Cette voyelle insérée par notre organe, entre la voyelle radicale et la consonne dont elle est suivie, diffère selon que la voyelle radicale est i, a ou a. Si la voyelle radicale est i, la voyelle insérée est a ou e muet, devant les consonnes liquides, aspirées et sifflantes; c'est le plus souvent u, ou son dérivé o, devant les labiales et les gutturales; exemples : hiarta, hiarni, iarl, iafn, skialdur, etc.; miakr, skiumi, etc. M. Grimm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'insection de voyelles euphoniques est très-fréquente dans les langues celliques; ainsi, on trovue en irlandai de os mots comme casird, meid, finck, sinir, liaigh, froir, étc. Il est souvent difficile d'indiquer quelle est le voyelle radicale du mot. Coppendant, il ne faut pas croire que toates les voyelles écrites se prononcent séparément; l'orthographe emplois souvent, comme en français, deux on trois voyelles pare primer une seul veyelle simple. Les langues sémiliques as souffeets généralement pas de voyelles aupteus placées à coté des voyelles radicales. Soulement, en hebreu, il arrive quin a se glisse entre la voyelle radicale e, i, a et la consonne gutturale; example: prêg, privp Mrilà, priv l'orki Cet aque les grammaritensont appele a fartif, diaparsit quand la consonne gutturale est suivie d'une voyelle ainsi on dit ré-ghé, losshié, étc.

écrit mér (à moi) indiquant par là l'ancienne prononciation : Rask au contraire écrit mér (mier) exprimant par cette orthographe la prononciation plus moderne. Comme l'une et l'autre manière d'orthographier ce mot sont également bonnes , il s'agit seulement de distinguer quels sont les cas où il convisent d'adopter l'une ou l'autre de préférence; ce qui revient à savoir à quelle époque de la langue islandaise, on a cessé de prononcer mér et commencé de prononcer miar ou •

Si la voyelle radicale est a ou a, la voyelle insérée est i. Cette insertion d'une voyelle étrangère à la racine est provoquée tantôt par l'a qui aime à être précédé d'un i légèrement accentué, comme le prouve encore l'a anglais, qu'on prononce ia, tantôt par les consonnes liquides et les consonnes gutturales qui, quand elles sont prononcées, font entendre facilement après soi le son e, i, les premières en se mouillant, les secoudes par suite de leur nature qui tient à celle de l'i par l'intermédiaire du j. Comme exemple d'un i inséré entre la liquide ou la gutturale et la voyelle radicale, il suffira de citer les mots giòra (pour giarva, garva, cf. sanse. antim); goth. huhath, latin ducre, etc. etc.

Dans quelques cas ia et ia sont, comme nous l'avons dit, le résultat d'une syncope de consonne, exemple: gia (pour gigia), fiòrir (goth. fidvòreis), iòr (pour ihvor, latin equus), etc. Enfin, les concrétifs ia et in proviennent quelquefois d'une métathèse ou transposition de voyelle, comme le prouvent les exemples suivants : goth. knin, isl. knie (pour kinu), latin gena, sanse. नानु:; goth. tria, (arbre) isl. trie (pour tiru), sanse. तानु:, etc.

Nous devons ajouter que, quand la prononciation de ia et iu devient moins nette, les vovelles a et u se changent comme en français en e muet, et ia et iu se prononcent comme ie dans patrie, latin patria; pie, latin pius. Comme cet e muet qui provient d'un a ou d'un a sourdement prononcé, doit être représenté dans l'écriture par quelque signe, je proposerais de l'exprimer par le caractère  $\bar{e}$ . On suivrait ainsi l'exemple de l'écriture runique qui, avec une exactitude admirable, exprime le même changement en plaçant après l'i radical un autre i, lequel a un point au milieu, 4, pour indiquer que la prononciation de ee second i se rapproche de celle d'un e très peu accentué. Nous écrivons par conséquent, hiet, blies, trie, knie, mier, sier, hiër, au lieu de hêt, blês, knê, mêr, sêr, hêr, employant é uniquement pour désigner l'e long au milieu du mot comme dans grêt, blês, méli, et à la fin du mot comme dans fé (pour feih, goth, faihu), hné (pour hneig), où cet e est devenu long par suite du retranchement des deux dernières lettres.

#### c v

#### DE LA PERMUTATION DES VOYELLES.

Un autre genre de difficultés que présente l'orthographe des voyelles tient à la cause d'un phénomène très-intéressant, qui se montre dans quelques langues germaniques, et en particulier dans la langue islandaise. Ce phénomène que M. Grimm, dans sa Grammaire allemande, nomme amlaut et que nous pouvons désigner sous le nom de permutation de voyelles, consiste dans les transformations ou changements suivants:

1° Si les voyelles a, a, a, a, b et la diphthongue aa sont survies, dans le même mot, d'une syllabe qui commence par i<sup>1</sup>:

a se change en e, exemple dag-r, deg-i; land, lend-i; val, vel-ia;

å se change en é (ae), exemple : hâttr, hêtt-ir; spânn, spên-i;

u se change en y, exemple: full, fyll-i; gub, gyb-ia; û se change en ŷ, exemple: hûs, hŷs-i; ût, ŷt-i;

6 se change en æ, exemple : bôk, bæk-(i)r; rôt, ræt-(i)r;

au se change en ey, exemple : draup, dreypi; raun, reyn-i,

2º Si la voyelle a est suivie d'une syllabe qui com-

Voyez p. 48, note 1.

mence par u, elle se change d'abord en o et ensuite en o, exemple : (mag-ur) mogr, mog-um; aska, osk-u.

Cette permutation ne s'opère pas seulement dans les voyelles radicales, mais aussi dans les voyelles insérées par la prononciation <sup>1</sup>, exemple : (kial-ur) kiölr, (skiald-ur) skiöldr, etc. Il y a des mots dont la voyelle radicale peut subir l'influence tantôt d'un i, tantôt d'un a, et qui par conséquent peuvent changer deux fois de voyelles. Ainsi, mögr dont la forme ancienne était magur, fait au génitif magar, au datif megi.

### \$ V1.

### LE PHÉNOMÈNE DE LA PERMUTATION DES VOYELLES EXPLIQUÉ.

En présence d'un phénomène philologique aussi intéressant que celui de la permutation des voyelles, on se demande à quelle cause il faut le rapporter, ou comment il doit être expliqué. Ce n'est aussi que par l'explication complète de ce phénomène qu'on parvient à triompher d'un grand nombre de difficultés dans l'orthographe, et à se rendre compte de beaucoup de changements dans les formes grammaticales des mots. La permutation des voyelles mérite d'autant plus notre attention, qu'elle n'a point encore été, de la part des philologues, l'objet d'un examen approfondi. Rask donne seulement à cnicadre qu'elle a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez p. 55.

pour cause la tendance de notre organe à l'assimilation des voyelles; mais il n'entre ni dans la démonstration de ce principe, ni dans l'explication des conséquences qui en découlent.

Avant d'en venir à l'explication du phénomène, il est nécessaire de présenter d'abord quelques considérations préliminaires.

Les changements que subissent les lettres dans les langues sont de deux espèces : ou ce sont des changements opérés par la grammaire qui, moyennant certaines modifications faites dans la forme des mots, exprime les modifications et les rapports logiques de l'idée, ou bien ce sont des changements qui, indépendants de la grammaire et de la signification des mots, ont uniquement pour cause une différence de pronnociation. Nous désignerons ces deux espèces de changements par les noms de changement grammatical et de changement applonique.

Quant au changement grammatical, il est inutile de dire qu'il ne s'étend pas sur les consonnes; car les consonnes exprimant la signification propre à la racine, constituent, pour ainsi dire, l'individualité du mot, et ne sauraient, par conséquent, être changées sans que

Le mot explosair, en grammaire, ne signifie pas seulement la propriété des sons d'être harmonieux on agétables à l'orielle, mais il désigne aussi ce qui rend la prononciation plus donce, plus coulante et plus facile pour notre organe, quelque bonne ou quelque mauvaise, quelque agréable ou quelque désagréable que soit du reste notre pronouciation. la signification de la racine soit changée en même temps 1. C'est donc seulement dans la partie mobile de la racine, ou dans les voyelles que la grammaire a pu opérer certains changements pour exprimer les différents rapports logiques, ou les différents points de vue sous lesquels l'idée du mot devait être envisagée. Comme exemples d'un changement grammatical, il suffira de citer le changement des voyelles radicales dans les verbes des langues germaniques et sémitiques, à l'effet d'exprimer les temps et les modes; le changement des voyelles radicales dans les verbes des langues sémitiques, pour exprimer l'actif, le passif et le neutre; le changement des vovelles à la fin des substantifs de l'arabe littéral, pour désigner les différents cas de la déclinaison; et enfin, en partie aussi, le changement ou plutôt le renforcement de voyelle connu dans la grammaire sanscrite, sous le nom de gouna et vriddhi.

¹ On pourrait être tanté de croire que dans les langues céligaes le changement grammatical évéeme dimées sur les consones. Ainsi, are temple, en irhandais le mot an four (Bomme) fait au génitif au fair; a camme) fait au génitif na mat; en chait (le piel) fait au génitif na coise, etc. Mais tous ces changements sont purement rephaniques; comme en grec Spill, npyde; 1pploy, Spiploy, Epo, devis, xx. X. En irlandais certaines consonnes sont compatibles, d'autres sont in-compatibles; certaines consonnes deviennent on aspirées ou dures socion qu'elles sont précédées on naives de telle ou telle voyelle, de telle ou qu'elles sont précédées on naives de telle ou telle voyelle, de telle ou telle consonne. Nous ne craignous pase de fire que ces changements cuphoniques a'ont pas en lieu dans les premières périodes de la langue rilandaise.

# INTRODUCTION GÉNÉRALE.

69

Quant au changement eaphonique, il s'étend également et sur les consonnes et sur les voyelles. Le changement euphonique des consonnes s'appelle aussi la permutation des consonnes '; le changement euphonique

1 La permutation des consones appelée en allemand laubertskirbange de deuts espèces : ou la permutation se fait sor des consones analoguez comme dans les ememples suivants : sanse, 'Ψ (gree 'Θρεφ, 'lat Proj), golh. Beinn, vha. Prons. sanse. TΨ (gree 'Teire, lat. Traids), golh. Thom, on bien la permutation se fait sur des consonnes diamen blaibler, comme dans les exemples suivants : sanse. ½ lat. Levir. Free: golh. Thinkan. Late.promière espèce de permutation est la plus fréquente dans les langues oppartemant à la més freille comme fruit le Comme exchangements se font d'après certaines règles, on peut l'observes font d'après certaines règles, on peut destres langues. Voic, la pre exemple, les consonnes qui se correspondent dans les differentes langues. Voic, la pre exemple, les consonnes qui se correspondent dans les fiferentes langues. Voic, la pre exemple, les consonnes qui se correspondent dans les fiferentes langues. Voic, la pre exemple, les consonnes qui se correspondent dans les principales langues indo-germaniques:

| Senserit. | Grec. | Latin. | Gothique. | Vienz<br>bent ellemene |
|-----------|-------|--------|-----------|------------------------|
| Ф         | π     | P      | ſ         | v                      |
| ब         | β     | ь      | P         | f                      |
| भ         | φ     | ·f     | ь         | P                      |
| ਰ         | т     | t      | th        | d                      |
| ζ         | a     | đ      | t "       | 2                      |
| u         | 8     | (f)    | đ         |                        |
| ক         | ×     | c      | (c) h     | h (g)                  |
| π         | χ     | h      | g         | k                      |
| ज         | 7     | 9      | k         | ch                     |

Parmi ces cinq langues, le gothique et le vieux haut allemand présen-

des voyelles constitue précisément ce que nous avons nommé la permutation des voyelles. Cette dernière est donc, nous le répétons, un changement purement euphonique et consiste, comme la permutation des consonnes, dans certaines modifications que subissent les sons de la langue lorsqu'ils sont prononcés par différentes bouches, ou par l'organe de tel ou tel individu. En effet, l'organe de la voix n'est pas exactement le même chez tous les hommes : il diffère de nation à nation, de localité à localité, d'individu à individu. Si notre organe est sujet à une certaine parcesse, ou accoutumé à une prononciation sourde,

tent le moins d'exceptions à cette règle; le latin en présente un plus graud nombre; le grec en présente plus que le latin, et le sauscrit encore plus que le grec; car sur treute mots sauscrits il y en a au moins dix qui ne suivent pas la règle iudiquée. Cela vieut de ce que le sauscrit est très-riche eu consonnes, de sorte que, pour uue seule consonne grecque ou gothique, il y a plusieurs consounes sanscrites. La différence des lettres qui se correspondent eu sanscrit, eu grec et eu latin est peu seusible; elle est, au contraire, très-marquée dans les autres langues surtout dans le gothique et le vieux hant allemand. Quant aux laugues sémitiques, la permutation y a pris un caractère tout particulier; elle y tient, ponr ainsi dire, le milieu eutre le changement grammatical et le changemeut euphonique. Les raciues qui se correspondent daus les idiomes sémitiques sont, pour la plupart, ideutiques dans la forme. Ainsi, par exemple, la racine BaRaCa est la même eu syriagne, en hébreu, en arabe, eu éthiopien. Cette racine ue s'est pas changée en PaRaKa dans tel idiome sémitique, on en FaRaCa dans tel antre, comme cela est arrivé à la racine आञ्च qui est devenue B-R1KA en gothique, et P-R1CHA en vieux haut allemand, Cela nous prouve deux choses, d'abord que les langues sémitiques se ressemhlent hien plus que les idiomes indo-germaniques, et ensuite qu'elles les voyelles sonores se changeront dans la bouche en voyelles sourdes. Si au contraire notre organe est délicat, nous aurons de la peine à prononcer convenablement les voyelles qui sont sourdes de leur nature, et pour ne pas faire trop d'efforts, nous les prononcerons d'une manière plus commode à notre organe, en les amincissant et en les rendant plus claires. Ainsi, par suite de la parcese et de la lourdeur de l'organe, a se change en o et quelque/ois en a (ou); i se transforme en e; au contraire, par l'effet de la mollesse et en quelque sorte de la mignardise de la prononciation, a

admettent plus rarement que les derniers, des changements purement emboniquer. Des leur origine, elles n'ont pas fait abus de ces changements, se ménageant ainsi avec sagesse le moyen d'exprimer par la seule différence des formes d'une même racine, les différentes nounces dans la signification du mot. Ainsi les diverses formes des nuémes racines, comme

Éthiopien Πλη, LLP, LCV etc. etc.

ne sont pas differentes seulement par suite d'un changement caphonique, mais cette difference dans la forme, repose au une difference dans la signification. D'un cité, on peut dire qu'il s'est opéré dans ces racines des changements rephoniques, parce que toutes ces racines appartiement à la même famille, et expriment en demitre analyse à peu pels la même idee, mais, d'un autre côté, il finat aussi dire que s'il n'y avait par de différence on des nonnees dans la signification des racines, il n'y aursit pas non plus de différence dans les formes radicales. devient  $\delta$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$ , et i; u (on) devient  $\gamma$  (a) et i; o devient  $\delta$  (ea). Cest ainsi que les diffèrences de prononciation produisent dans les langues un plus ou moins grand nombre de voyelles qui, toutes, ne sont que des nuances ou des modifications des trois voyelles fondamentales a; i et a.

On peut dire que dans les langues primitives, la voyelle a est la plus fréquente de toutes, ou qu'elle v est plus fréquente que dans les idiomes dérivés, A mesure que la langue s'éloigne de son état primitif, la voyelle a se transforme en voyelle sourde o et a, ou en voyelle plus amincie è et é. Ainsi, par exemple, les formes primitives qui se sont conservées en arabe. malk, ab'd, val'd, etc. se sont changées en hébreu en mèl'k, èbed, ièled, etc. L'a sanscrit est devenu trèssouvent en grec un o ou un è, et en latin un u. L'a latin est devenu en français, dans beaucoup de cas, è ou é, exemples : lat. clarus, fr. clèr; l. amare, f. èmér; l. pater, f. père. La voyelle primitive a s'est changée dans beaucoup de dialectes en o, exemple: μαλάχη et μολόχη, στρατός et στροτός, άνω et ένω; lat. domo et gr. δάμω; lat. cord- et gr. καρδία; anglais all (pron. oll), allem. all; angl. was (pron. oues), all. war; sued. språk, all. sprache; suéd. gård, goth. gards. Par une marche inverse o se rapproche de a dans les mots français mort, port, sort, etc., et plus encore dans les mots anglais lord, or, nor, etc.

Le son à la fois sourd et plein de l'a (ou) est devenu

α-psilon ou a fin dans la voix ronde (os rotundum) des Ioniens et des Attiques, tout comme l'a (ou) latin s'est aminci en devenant a français; et o latin en passant dans notre langue a pris, dans un grand nombre de cas, le son plus mince de δ, ea ¹. De la même manière, l'o anglais provenant d'un a primitif qui existe encore dans l'orthographe, se prononce δ dans les mots tub, sun, spur, etc.

On voit que le principe auquel nous rapportons la permutation des voyelles, est un principe général qui se retrouve dans toutes les langues, parce qu'il tient à la nature même de l'organe de la voix humaine. On a aussi dù remarquer qu'il y a entre les différentes modifications du son ou des inflexions de la voix, une infinité de nuances et une gradation continue; de sorte que le changement d'un son en un autre ne se fait pas brusquement, mais qu'il est amené et qu'il s'accomplit d'une manière insensible, comme toutes les transformations dans la nature.

Le principe général d'où provient le changement des voyelles nous étant maintenant connu, il nous reste seulement à faire voir de quelle manière s'y rattache la permutation des voyelles, telle qu'on la trouve en islandais. Nous avons reconnu, nous le répétons, que le changement des voyelles n'était pas un phénomène isolé ou qui fût particulier à la langue islandaise, mais qu'il se retrouve, du moins, en principe dans toutes

<sup>1</sup> Voyez p. 47.

les langues, et provient d'une cause physiologique que nous avons indiquée. Une seule différence, à la vérité bien légère, existe entre la permutation des voyelles, telle qu'on la trouve en islandais, et la permutation telle qu'on la remarque dans d'autres langues. Cette différence consiste en ce qu'en islandais ce changement ne s'opère que quand il a été, pour ainsi dire, provoqué par l'influence d'un i ou d'un u, tandis que dans les autres langues, la permutation se fait dans un plus grand nombre de cas et d'une manière plus générale. D'après cela, il est évident qu'un autre principe est encore venu se joindre à celui que nous avons déjà indiqué, pour produire, de concert avec ce dernier, la permutation des voyelles telle qu'elle se montre dans la langue islandaise. Ce nouveau principe n'est autre que la tendance qu'on remarque dans certains sons à se rapprocher l'un de l'autre, et même à s'identifier dans la prononciation. Ainsi, le son a aime à changer la voyelle qui le précède en a ou en une voyelle sourde analogue; de même i sollicite la voyelle dont il est précédé à se changer également en 1, ou en une voyelle déliée et mince. Cette tendance euphonique est ancienne, car elle se manifeste déjà dans la formation des mots dans beaucoup de langues 1. Elle a naturellement

Pour les langues sémitiques, voyer M. Ewald, Grammath der hebr, sprache, 1855, p. 45 et 197, et Grammathe critica lingua arabiera, t. I., p. 86. — Quant aux langues de l'Inde, il suffit de rappeler le mot IIV dans lequel l'a dérivatif a changé la voyelle radicale a en a. M. Eugène 5.

dû être comprimée et contenue dans de justes bornes, parce qu'en prenant trop de développement et d'extension, elle eût effacé la différence entre les voyelles, et détruit les effets du changement grammatical. Les peuples du Nord semblent avoir affectionné la similitude des sons, puisqu'on la trouve non-seulement dans la forme grammaticale des mots, mais encore dans les allitérations et les assonances qui, comme nous le verrons, sont des moyens rythmiques employés dans la versification scandinave. Cette tendance à assimiler les sons nous explique dans l'islandais le changement de a en o par l'influence d'un a, et le changement de a en e et de u en y par l'influence d'un i. En effet, i a provoqué le changement de l'a en e ct de l'u en y, parce que les sons e et y sont plus rapprochés de i que les voyelles a et a. Par la même raison u a provoqué le changement de l'u en o, parce que o se rapproche plus de u que ne le fait la voyelle a.

Nous connaissons maintenant les deux causes qui, agissant simultanément, produisent toutes les espèces Baraonf aous apprend que ce mot a conserté as ropèle radicale a en pâli, de même qu'en grec dans le mot correspondant flagé. En grec Babadien et Babadien qui expriment le même geure de bruit, reposent sur le principe indiqué. En luin ou trouve, de même, les formes seriai, fjéldit, teitji an lieu de cacani, fjéldit, teitji car le changement de la voyelle radicale su parfait des verbes lation, a rets pas comme dans les verbes allemands un changement grammatical, mais un changement perment explandique, comme le provente la parfaits cucarri, tutedi, legi, etc. où il ne s'est fait aucun changement grammatical dans la voyelle radicale primitive.

de changements euphoniques qu'on voit s'opérer dans les langues. C'est, nous le répétons, d'une part, la nature différente ou la conformation particulière de l'organe de la voix chez les peuples et dans les indi-, vidus; d'autre part, la tendance de notre organe à assimiler et même à identifier les sons de la langue. Ces deux causes nous expliquent parfaitement tous les phénomènes de la permutation des voyelles en islandais. Il ne nous reste plus à présent qu'à montrer sur quelques exemples, que la permutation des voyelles provient réellement des principes auxquels nous venons de la rapporter; en d'autres termes, que les causes indiquées ont effectivement produit les changements euphoniques dont nous nous sommes proposé l'explication. Nous prendrons pour exemples quatre substantifs, dans les déclinaisons desquels nous verrons s'opérer toutes les permutations de voyelles qu'on remarque généralement dans la langue islandaise. Ces quatre substantifs sont ; mogr, kiolr, sonr et dráttr

L'ancienne forme grammaticale de mögr était magur correspondant au mot gothique magus. Voici à peu près comment ce substantif a dù se décliner anciennement:

Singulier. Nom. mag-ur. Gén. mag-ar. Dat. mag-i. Acc. mag-u. Pluriel. Nom. mag-ir. Gén. mag-a. Dat. mag-um. Acc. mag-un.

Par l'influence de l'a dérivatif au nominatif et à l'accusatif singulier, et au datif et à l'accusatif pluriel,

la voyelle radicale a s'est changée en o, et plus tard cet o s'est changé à son tour en ô ¹. D'un autre côté, par l'influence de l'i dérivatif au datif singulier et au nominatif pluriel, la voyelle radicale a s'est changée en e ². C'est ainsi que s'est formée la déclinaison actuelle que voici :

Singulier. Nom. mög-r. Gén. mag-ar. Dat. meg-i. Acc. mög-.
Putairi. Nom. meg-ir. Gén. mag-a. Dat. mög-am. Acc. mög-a.
La forme ancienne de kiölr était kilar qui se déclinait à peu près de la manière suivante:

Singulier. Nom. kil-ur. Gén. kil-ar. Dat. kil-i. Acc. kil-u. Plubiel. Nom. kil-ir. Gén. kil-a. Dat. kil-um. Acc. kil-un.

Dans la seconde période de la langue, la prononciation inséra entre la voyelle radicale i et la liquide l, une voyelle purement euphonique 3. Cette voyelle insérée était a pour le nominatif, le génitif, l'accusatif singulier, et le génitif, le datif et l'accusatif l'accusatif singulier, et le génitif, le datif et l'accusatif pluriel; c'était la voyelle i pour le datif singulier et le nominatif pluriel. Voici quelle a dù être la déclinaison du mot dans la seconde période de la langue scandinave.

Singulier, Nom. kial-ur. Gén. kial-ur. Dat. kül-i. Acc. kial-u. Pluriel. Nom. kül-ir. Gén. kial-a. Dat. kial-um. Acc. kial-un.

Plus tard, par l'influence de u, la voyelle euphonique

Voyez p. 47.
 Voyez p. 50.

<sup>3</sup> Voyez p. 55.

a s'est changée en o et ensuite en o; l'i inséré au datif singulier et au nominatif pluriel s'est confondu avec l'i radical. C'est ainsi que s'est formée la déclinaison actuelle que voici :

SINGULIER. Nom. kiôl-r. Gén. kial-ar. Dat. kil-i. Acc. kiôl-. PLURIEL. Nom. kil-ir. Gén. kial-a. Dat. kiôl-am. Acc. kiôl-a.

Dans la première période de la langue, la forme grammaticale du mot sonr était suaur, en gothique sunus. L'ancienne déclinaison de ces substantifs était sans doute la suivante:

Singulier. Nom. sun-ur. Gén. sun-ar. Dat. sun-i. Acc. sun-u. Pluniel. Nom. sun-ir. Gén. sun-a. Dat. sun-um. Acc. sun-un.

Par l'influence de l'i, la voyelle radicale a s'est changée en y au datif singulier et au nominatif pluriel. Plus tard l'u radical est devenu o dans tous les cas où il ne s'était pas changé en y, c'est-à-dire au nominatif, au génitif, à l'accusatif singulier, et au génitif, au datif et à l'ace usatif pluriel. Voici la déclinaison telle qu'elle est actuellement:

Singulier, Nom. son-r. Gén. son-ar. Dat. syn-i. Acc. son-. Pluriel. Nom. syn-ir. Gén. son-a. Dat. syn-um. Acc. son-u.

L'ancienne forme de drâttr était drahtur; l'h s'est confondu avec le t ou, en d'autres termes, la consonne faible h s'est effacée dans la prononciation devant la consonne dure t, et la voyelle radicale a dù devenir longue pour réparer la perte de la consonne h. Le mot se déclinait à peu près de la manière suivante:

# INTRODUCTION GÉNÉRALE.

72

Singulier. Nom. drått-ur. Gén. drått-ar. Dat. drått-i. Acc. drått-u. Pluriel. Nom. drått-ir. Gén. drått-a. Dat. drått-un. Acc. drått-un.

Plus tard, lorsque les changements euphoniques, que nous connaissons, se sont établis dans la langue, la déclinaison primitive a dû se transformer en la déclinaison suivante:

Singulier. Nom. dròtt-ur. Gén. dràtt-ar. Dat. drætt-i, Acc. dròtt-u.

Pluniel. Nom. drætt-ir. Gén. drått-a. Dat. drått-um. Acc. drått-un.

Ici, les grammairiens objecteront peut-être que la voyelle longue à ne se transforme pas en 6, comme cela arrive à l'a bref qui se change en o bref; mais que à fait exception a la règle des changements euphoniques, en ne subissant, en aucune façon, l'influence de la voyelle dérivative u. Nous répondrons que si cette objection était fondée, il faudrait pouvoir démontrer, ou que la voyelle á, en général, ou que l'á scandinave n particulier, se refuse par sa nature même au changement en 6. Mais ni l'une ni l'autre thèse ne saurait être soutenue, selon nous. Il est vrai que a long est déjà, par sa longueur, moins exposé que l'a bref à se confondre avec d'autres voyelles. C'est ainsi qu'en sanserit a + i font e, a + u font o; dans e comme dans o, l'a s'est tout à fait effacé. Au contraire a long plus i, et a long plus u font á-i, á-ū (à-on), diphthongues dans lesquelles la voyelle à s'est entièrement conservée. Mais il n'en est pas de même dans la langue

scandinave. Nous y voyons a long subir, par l'influence de i, le même changement que subit a bref; à devient ai (è) de la même manière dont a devient e. En effet, pourquoi a long résisterait-il à l'influence de a? et pourquoi y résisterait-il, tandis que a bref s'y soumet régulièrement? Il y a plus ; à commencer d'une certaine époque, la prononciation de l'á scandinave s'est presque confondue avec celle de l'o, et æ et æ, se prononçaient à peu près de la même manière. C'est pourquoi le caractère runique A qui présente deux a réunis ensemble, désigne non-seulement un a long ou deux a, mais il sert également à exprimer l'o; de plus, non-seulement, dans les manuscrits en caractères latins, mais aussi, dans la prononciation parlée, à et ô, æ et æ se sont presque toujours confondus. Ne serait-il pas étonnant, après cela, si l'á qui, dans la prononciation, se confondait déjà avec l'o, n'avait pas subi le changement en 6, pas même dans le cas où une influence extérieure, celle de la voyelle sourde a, l'y provoquait fortement? Mais, dira-t-on, les manuscrits n'indiquent pas ce changement de 4 en 6, et il faut croire avant tout les manuscrits, qui écrivent de la même manière, par exemple, le datif pluriele dráttum et le génitif pluriel drátta. A cela nous répondrons que précisément les manuscrits prouvent tout autant pour nous que contre nous, et voici comment : nous maintenons que la voyelle longue à a réellement subi l'influence de u, et qu'elle s'est changée en 6. Mais comme a avait pris peu à peu, dans la prononciation, le son de 6, l'écriture pouvait, ou plutôt devait ne pas indiquer cette permutation de voyelles, parce que, à vrai dire, il n'y avait pas de changement réel dans la prononciation, puisque drâttr au nominatif, et dráttar au génitif, se prononçaient de la même manière. Pour cette raison, le même signe à pouvait servir à exprimer également bien la voyelle radicale et la permutation de cette voyelle. Mais avant que à cût pris le son sourd de l'à suédois, on a dû certainement dire au nominatif drôttr et augénitif drâttar. Il reste seulement à savoir quels sont les cas où à doit être considéré comme voyelle radicale n'ayant encore subiaucune permutation, et quels sont les cas où cette voyelle a éprouvé l'influence de u et devra par conséquent être remplacée par 6. Nous appelons, sur cette question importante, l'attention des grammairiens philologues.

Passons maintenant à l'examen philologique des consonnes (samhliöSendr) de la langue islandaise, et commençons par celles qui se rapprochent le plus de la nature des voyelles, à savoir, les consonnes li-"quides r, l, m, n.

# S VII.

DES CONSONNES LIQUIDES R, L, M, N (HALFRADDAR STAPIR, SEMI-VOYELLES).

R. Cette consonne liquide se prononçait de deux

manières différentes, selon qu'elle était placée au commencement et au milieu ou à la fin du mot. Au commencement et au milieu du mot, r se prononçait comme le r français, et dans l'écriture runique cette consonne était exprimée par le caractère R. Placé à la fin du mot, r se changeait en semi-voyelle et se prononçait comme un e muet légèrement aspiré, ou comme la voyelle eu, o. Dans ce dernier cas, r était exprimé ordinairement par le caractère runique A qu'on nommait or, et qui pouvait désigner également bien la voyelle ö et la semi-voyelle r. Pour comprendre comment R a pu être prononcé de deux manières différentes et comment il a pu se changer en semivoyelle, il faut se rappeler quelle est la nature de la consonne R en général et du R scandinave en particulier. Comme cette dernière consonne ne présente aucune difficulté dans l'emploi orthographique, puisque cette lettre est exprimée partout où elle se trouve par notre caractère R, nous pouvons consacrer cet article à quelques considérations philologiques sur l'origine, la nature et la permutation de la consonne R.

Si l'on compare l'islandais avec le gothique, on trouve que beaucoup de r islandais correspondent à des s ou z gothiques. Exemples: goth. fisks, isl. fiskr; goth. sunas, isl. sonr; goth. visan, isl. vera; goth. hausian, isl. heyra; goth. huzd, isl. hord (hodd), etc. Le même phénomène se remarque dans les autres dialectes teuto-gothiques. Exemples: goth. bas; v.h.a. peri; v.h.a. haso, isl. heri; v.h.a. isan, anglos. iren, etc. En grec beaucoup de \u03c3 se sont changés dans le dialecte laconique en ρ, et la même chose est arrivée en latin où r et s se permutaient anciennement; ex.: plusima et plarima; melios et melior; jus et juris, etc. Cette permutation prouve évidemment qu'il y a parenté entre r et s puisque, dans la nature, aucune transition n'est brusque ni arbitraire. Cette parenté se trouve même indiquée dans quelques alphabets; ainsi, en arabe j (z) ne diffère de , (r) que par un point, dans l'alphabet umbrique le caractère qui exprime la lettre r exprime aussi la lettre s, et dans l'écriture auglo-saxonne les caractères qui désignent r et s se ressemblent béaucoup. Enfin, c'est probablement à cause de la parenté entre R et S que ces deux consonnes se trouvent placées l'une à côté de l'autre dans l'ancien alphabet sémitique qui est aussi devenu le nôtre. Examinons comment R et S sont parents; remontons à l'origine de l'un et de l'autre. La plus forte des consonnes gutturales, le q, en renforcant encore sa prononciation, se change en une espèce de râlement qui produit d'une manière toute naturelle le son rude de R. La consonne R est donc dans l'origine essentiellement gutturale, et cela nous explique, d'un côté, pourquoi en arabe la gutturale ¿ se prononce comme un r rude, et, d'une autre côté, pourquoi dans l'alphabet sémitique y est placé immédiatement après D, en d'autres termes. pourquoi notre r se trouve placé à côté de q. Nous

venons de voir quelle est l'origine de r; expliquons maintenant, comment s est devenu parent de r. Les gutturales k, q, se changent par assibilation en c, ch, i, छ, ज्ञ. Ainsi, ch se trouve être le frère de r, puisque l'un et l'autre dérivent d'une gutturale; le premier par assibilation, le second par renforcement de prononciation. Comme frères R et Sh peuvent échanger leurs rôles, et c'est sur cet échange que repose la permutation suivante : sansc. store et isl. heri; sans. 39 et 31; lat. etrusci et etruria, etc. La gutturale sifflante ch, sh, i rejetant son élément guttural et ne conservant que l'assibilation, se change d'une manière naturelle en s pur. Ainsi, ch ou i français se prononce dans la bouche d'un Italien comme s ou z. D'un autre côté, r peut rejeter aussi son élément guttural et devenir une consonne liquide comme en français. De cette manière, R et S prennent, à leur apogée, des caractères tout différents, bien qu'ils soient parents l'un de l'autre. Ces deux consonnes se rapprochent de nouveau quand elles vieillissent ou s'affaiblissent. De même qu'ils sont sortis tous deux d'un son guttural, de même, en vieillissant, ils se changent tous deux en aspiration, c'est-àdire en un son guttural excessivement faible. R est accompagné de l'aspiration, déjà par suite de son origine gutturale, puisque les gutturales naissent d'une aspiration très-rude. Cette aspiration de R se montre dans beaucoup de langues où elle influe sur les lettres qui se trouvent dans le voisinage de cette consonné liquide. En islandais, par exemple, 8 conserve son aspiration quand il est précédé de R, tandis qu'il la perd s'il est précédé des autres liquides L, M et N. En grec à est toujours aspiré et influe très-souvent sur les lettres qui l'accompagnent. En zend la liquide R rend aspiré le t quand celui-ci se trouve placé devant clie. Le R n'a donc qu'à rejeter son élément de con sonne pour devenir une simple aspiration. Ce changement s'est opéré dans le r islandais placé à la fin du mot, et dans le r anglais qui se prononce comme une aspiration, par exemple, dans les mots bar, far, lord, etc. En français R a également la tendance de s'affaiblir, et il est déjà devenu semi-voyelle dans la bonne prononciation parisienne. En sanscrit et plus tard en pâli le R s'est tellement affaibli qu'il s'est confondu avec la voyelle radicale ou même qu'il s'est perdu entièrement. Exemple: sanse. बादु, gree βραχίων, lat. brachium; sansc. 43, latin fru(q)or; sansc. 43, lat. frango; påli pati, sansc. पति, gree ποός. Enfin, R s'est changé en voyclle en sanscrit, ₹1, et dans quelques idiomes

On pourrait être tenté de croire que ge est l'aspiration ou la voyelle primitive qui a donné naissance à la consonne 7, de sorte que grapartiendrait à l'époque où le sanscrit n'avait pas encore atteint son apogée. Pour nous, nous sommes couvaiteux, que ge n'est pas une voyelle faible d'enfance, et qui, en grandissant, est devenue 7, insis que c'est cette consonne 7 mème, devenue faible de violitesse. Il est évident que le sanscrit, tel qui se mourte dans les monuments littéraires qui nous en restent, est une langue qui depuis longtemps a passé l'âge de as plus grande mattric. Ce qui le prouve, ce sont les palatales et les

slaves'. Quant à S, il est inutile de dire qu'il est aussi aspiré de sa nature, puisque toute lettre s'illante est née de l'aspiration liée à l'assibilation. La lettre S n'a qu'à rejeter son élément sifflant pour devenir une aspiration pure. Ce changement s'est fait effectivement en grec; exemple : sanse. Ri, gree &; sanse. RIPG, gree & #mrá; lat. super, grec \u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03c4\u03

linguales, qui certainement n'ont pas existé dans la langue lorsqu'elle était encore jenne, c'est la lettre q qui remplace nne ancienne gutternale, ce sont surtonts des formes comme "BIQ", qu'. FIQ qui ne peuvent être des formes primitives puisque la consonne R qui y manque est précisément l'élèment principal qui donne aux racines de ces mots leur signification particulière qu'elles n'aurnieut pas sans cette lettre.

י A cette occision, nous ferons remarquer que, dans les langues émitiques, R s'introduit quelquefois dans les recines pour y faire les fonctions de vyelle. Accune consonne ne pouvant s'introduit qualent arcine sans changer complétement la signification du moi, il est évident que est R ne pent pas étre envisagé comme consonne, mais comme voyelle, no tout an plus comme semi-vyelle. R remplace quelquéfois le dagant. Ex: NOTO et NOTO et NOTO DETO et DOTO. DETO et DOTO et NOTO et Remplace de DOTO et DOTO et

Frank Carry

fin des mots comme en français. Ainsi, dans l'ancien égyptien, le mot hør, hébreu "11K, s'est changé dans le dialecte du peuple en ha. En islandais le R à la fin des mots est devenu tellement faible, qu'il s'est confondu avec la consonne qui le précédait; ainsi, on disait iôtann pour iôtunt, steinn pour steint, kiôll pour kiôlr. etc.

L. Cette liquide doit avoir une origine commune avec R, puisque dans les racines des mots elle a, comme consonne, la même signification logique que R, et qu'elle permute encore souvent avec lui dans les langues dérivées, exemple : fr. orme, lat. ulma; fr. navire, b. lat. navile; fr. épitre, lat. epistola, etc. Cependant, cette consonne s'est éloignée de son origine, et a pris dans quelques langues un caractère différent de R. En islandais L n'est pas aussi aspiré que R, et c'est pourquoi il ne rend pas aspirées les consonnes qui se trouvent dans son voisinage. Dans cette langue, L est devenu aussi faible que R dans des mots comme halfr, halmr, kalfr, etc.; il s'v est changé peu à peu en une légère aspiration, ce qui a rendu longue la voyelle radicale: hâlfr, hâlmr, kâlfr. En anglais, L a entièrement disparu dans les mots correspondants half, halm, calf, qu'on prononce hâf, hâm, câf.

Nous n'avons rien à remarquer sur l'emploi orthographique de L en islandais.

M. La consonne M est la moins sonore et la plus dure d'entre les liquides; elle ne peut pas s'allier facilement avec les autres liquides, excepté avec N. C'est pourquoi, quand m se trouve placé devant les liquides faibles l et r, il s'adjoint la labiale douce b pour servir d'intermédiaire entre lui ct ces liquides; exemples: timmr devient timbr, kammr devient kambr. emla devient embla, etc. Cette inscrtion d'un b euphonique se fait aussi dans d'autres langues. En sanscrit on trouve la forme अम्बः à côté de la forme अमः. Les Latins ont fait cimbri du gree κιμμέριοι; en islandais on dit kumraland, en anglo-saxon cumberland, et dans notre langue nous avons formé comble, chambre, trembler, de cumulas, camera, tremere. Le b euphonique s'est aussi peu à peu introduit dans des mots où m n'était pas immédiatement suivi d'une liquide; exemple: isl. qaman devient qamban, lamm devient lamb, dramm devient dramb, etc. L'emploi de M dans l'orthographe ne donnant lieu à aucune difficulté. nous passons à l'examen de la dernière consonue liquide N.

N. La lettre N se prononec de deux manières, selon qu'elle est placée devant une voyelle ou devant une consonne. Placée devant une voyelle ou à la fin du mot, comme dans nema, boni, run, elle a la prononciation ordinaire et elle est consonne radicale, c'està-dire qu'elle contribue à former le sens propre au mot où elle se trouve. Placée devant des consonnes, surtout devant des gutturales, elle a très-souvent la prononciation d'une voyelle nasale, et exerce ordinai-

rement, dans ce cas, des fonctions purement grammaticales, comme l'anasvara sanscrit; exemple : isl. ganga, hringr; lat. frango, tango, scindo 1, etc. ll serait donc utile d'établir une différence dans la manière d'écrire ces deux espèces de n. Comme le premier n est une consonne et se prononce comme telle, il faut nécessairement le désigner par le caractère N; mais la seconde espèce de n étant plutôt une voyelle qu'une consonne, et pour la prononciation et pour la signification, on devrait l'exprimer par un signe ajouté à la vovelle radicale. Ce système d'orthographe est suivi en polonais, où la nasale est exprimée par un petit crochet attaché à la voyelle radicale; exemple: pol. mieso, sansc. मांसं; pol. ges, sans. राम:. Nous avons déjà eu occasion de dire que le grammairien islandais qui a composé le traité um lâtinu-stafrofit, désigne ng par un q surmonté d'un point ou d'un trait. Cette manière d'exprimer la voyelle nasale par un point est analogue à celle qu'on a adoptée en sanscrit pour exprimer l'anusvàra; il serait à désirer qu'elle fût imitée dans toutes les langues qui renferment des nasales de cette espècc.

Après avoir parlé des consonnes liquides ou so-

1 Dans les langues sémitiques, N remplit aussi comme semi-royelle des functions parement grammationles; il remplace le dageth dans les formes du nom et du verbe; ex.: éthiop. sanbat, héb. η ημη; ar. διάδι, héb. η ημη; les formes verbales, ar. Διάλ, éthiop, sanbato, landada, etc. son paral·llés à des formes avec dageth ou teshidi.

nores, nous examinerons les consonnes sourdes ou solides appelées en islandais dumbar stafir.

## S VIII.

#### DES CONSONNES LABIALES P. B. P. V.

C'est chosc digne de remarque, que dans les anciennes langues germaniques la consonne radicale p, quand elle était placée au commencement du mot. s'est changée ordinairement en labiale aspirée f, par l'effet de la permutation des consonnes 1; placée au milieu et à la fin du mot, la labiale p s'est maintenuc bien plus souvent. En gothique, les mots qui commençent par p sont en petit nombre et sont pour la plupart empruntés à d'autres langues. En vieux haut allemand le p qu'on trouve au commencement du mot a remplacé un b radical et primitif. En vieux saxon, en anglo-saxon et surtout en islandais, p ne se trouve placé le plus souvent qu'au milieu ou à la fin du mot. Cela est si vrai, que dans les trois poêmes que nous publions il n'y a que le mot peningr qui commence par un p, et eneore ee mot est-il emprunté à un dialecte germanique. Parmi les langues sémitiques, l'arabe et l'éthiopien ont également perdu le p dur radieal; l'hébreu et le syriaque l'ont conservé dans certains cas et perdu dans d'autres. Dans toutes ees langues, la labiale dure p est remplacée par la labiale aspirée f, ce qui nous fait croire que, généralement parlant, la labiale aspirée

<sup>1</sup> Voyez p. 62, note 1.

est moins ancienne que la labiale dure. Si donc les manuscrits islandais présentent deux formes de mots différentes, l'une avec la labiale dure p, l'autre avec la labiale aspirée f, comme, par exemple: opt, oft; lopt, loft; kiaptr, kiaftr; nous sommes en droit d'admettre que la dernière forme est généralement la moins ancienne.

F est la labiale aspirée qui remplace tantôt p et tantôt b. V a une origine toute différente de f; il provient le plus souvent de la voyelle a; et c'est pourquoi dans l'écriture runique, comme dans beaucoup d'autres alphahets anciens, le même caractère exprime a et v. La prononciation du v placé au commencement du mot n'était pas aspirée primitivement : vēr a dû se prononcer d'abord ouer, et plus tard ver comme le mot français vers. Placé entre deux voyelles, le v était forcé de renier entièrement sa nature et son origine de voyelle, et de se produire entièrement comme consonne en prenant dans la prononciation un son sifflant. Par là v s'est approché de f, et c'est pourquoi f et v sont quelquesois confondus dans les manuscrits, surtout dans les noms propres dont la dérivation et la signification n'étaient pas bien connus. C'est ainsi que l'on trouve écrit bifarr et bivorr, bafarr et bayurr, lovar et losar, etc. Cc n'est qu'en trouvant la racine du mot qu'on peut parvenir à déterminer d'une manière sûre dans quel cas f ou v doit être préféré.

### \$ 1X.

## DES CONSONNES DENTALES ET SIPPLANTES T, D, TH, D, Z, S.

Þ est un caractère ancieu qui se trouve déjà dans l'écriture gothique et l'alphabet runique pour exprimer le T aspiré. Đ ou la minuscule δ fut employée primitivement par les Saxons et les Anglo-saxons, puis par les Islandais pour exprimer le d aspiré; aussi la figure du caractère moutre-t-elle un d avec un petit trait qui indique l'aspiration, de la même manière que dans l'écriture saxonne le b barré exprimait un b aspiré.

Si la valeur plionique de b et de D est assez bien connue, rien n'est plus sujet à l'incertitude que l'emploi de ces deux caractères dans l'orthographe; car, dans les manuserits, surtout depuis le xive siècle, b et D sont souvent confondus; b est quelquefois placé pour t, et d'est placé pour 8. En voyant cette eonfusion et cette ineertitude dans l'emploi de ces caractères, on se demande naturellement quelle sera la règle à suivre, pour mettre de l'ordre dans ce chaos. Mais avant de chereher à établir cette règle, il importe de répondre à trois questions préalables. La première question est de savoir si les caractères b, t, S, d représentaient réellement des sons différents: nous répondons que oui; car s'il n'y avait pas eu de différence entre les sons, l'écriture n'aurait pas exprimé ees sous par des signes différents. Il s'agit de savoir, secondement, si cette différence de sous était assez seusible dans la prononeiation: nous répondons encore affirmativement, parce que si la différence des sons n'avait pas été assez sensible dans la prononeiation, l'écriture n'aurait pas choisi des earactères différents pour l'exprimer.

Sachant maintenant qu'il faut admettre que les différents earaetères ne sont pas une invention arbitraire et inutile dans l'écriture, mais qu'ils représentent effeetivement des différences dans la prononciation des dentales, il nous reste à savoir si b et & sont des dentales aspirées radicales, e'est-à-dire des dentales qui se trouvent aspirées déjà dans la racine indépendamment de la place qu'elles occupent, ou bien, au contraire, si b et 8 sont aspirées par euphonie, c'est-à-dire ayant pris dans certaines eirconstances l'aspiration, ou un son plus ou moins dur, uniquement pour se plier à l'organe, aux exigences de la prononciation ou de l'euphonie. Cette dernière question est une des plus difficiles dont la philologie puisse se proposer la solution. En effet, il ne s'agit de rien moins que de remonter aux raeines des mots, e'est-à-dire aux premiers ages de la langue pour découvrir si p et 8 sont radieaux, se trouvant dans le mot d'après la loi de la formation et de la permutation primitive et générale des consonnes, ou bien si ees dentales sont aspirées pour une cause enphonique particulière, contrairement à la loi de la formation des racines, ou à la loi générale de la permutation des consonnes. Pour résoudre cette question, nous aurions donc à comparer

les racines du scandinave aux racines d'une autre langue ancienne de la même souche. Nous choisirions le sanscrit, cet idiome étant le meilleur terme de comparaison, d'abord parce que c'est une langue ancienne, une langue dans laquelle ou trouve très-peu d'anomalies, et ensuite parce que cet idiome est exactement exprimé par la meilleure écriture que nous connaissions. Nous aurions à chercher la loi de la permutation d'après laquelle les consonnes se correspondeut en sanscrit et en seandinave, et cette loi une fois trouvée, nous n'aurions qu'à la suivre rigoureusement et systématiquement dans la transcription des mots, sans faire la moindre attention à l'orthographe suivie dans les manuscrits. Mais si l'on considère que cette loi de la permutation des consonnes souffre de nombreuses exceptions, et qu'il est toujours dangereux de vouloir soumettre les formes mobiles de la langue aux règles absolues d'un système, on concevra que ce n'est qu'après beaucoup de travaux préliminaires, qu'on pourra aborder cette question difficile, et la résoudre d'une manière satisfaisante. Contentons-nous done de présenter ici quelques considérations qui contribueront peut-être à répandre quelques lumières sur l'emploi orthographique de b et de S.

La langue gothique n'a qu'une seule dentale aspirée p; elle a, en outre, une dentale dure t et une dentale moyenne d, comme le gree, qui s'est également contenté de trois deutales \(\ta\), \(\delta\), \(\text{b}\). Les consonnes \(t\),



d, p sont radicales en gothique, et se trouvent également au milieu et à la fin du mot. En comparant le gothique au sanscrit, on trouve que p correspond à a et que d correspond à a et q; la dentale aspirée en gothique est non aspirée en sanscrit, et la non aspirée en gothique est aspirée en sanscrit. La principale différence entre les dentales des deux langues réside, par conséquent, dans l'aspiration; le gothique distingue bien les aspirées des non aspirées, mais il ne distingue pas les aspirées fortes des aspirées moyennes. C'est pourquoi dans p la distinction entre dh et th s'est confondue, et p représente également bien un ancien dh et un ancien th.

La loi de la permutation des consonnes d'après laquelle les dentales se correspondent généralement en sanscrit et en gothique, souffre des exceptions par suite d'une influence toute particulière de l'euphonie' sur les terminaisons des mots gothiques. L'organe de la voix des peuples germaniques ne prononce pas facilement une consonne moyenne placée à la fin des mots; c'est pourquoi cette moyenne se change ordinairement en consonne dure ou en consonne aspirée. Aims, la dentale moyenne d placée à la fin du mot devient þ, excepté quand elle est précédée des liquides l, m, n, qui, par



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Ad. Holzmann a le premier appelé l'attention des philologues sur cette espèce de changement euphonique en gothique dans son livre: Isidori Hispalensis Epistole ad Florentinam l'erzio francica, p. 102 et 3q1.

leur nature, disposent l'organe à prononcer doucement la moyenne qui les suit. Placée devant un s, la moyenne d, quand elle n'est pas précédée d'une liquide, peut devenir aspirée. Il s'ensuit de là qu'il existe en gothique beaucoup de dentales aspirées qui ne répondent pas à त en sanscrit, mais plutôt à द्वा ou स्न parce que primitivement elles étaient des dentales moyennes qui ne sont devenues aspirées que par l'influence euphonique particulière que nous venons d'indiquer. Il faut donc distinguer deux espèces de b : les uns sont radicaux, parce qu'ils se trouvent dans la racine conformément à la loi de la permutation des consonnes; les autres sont euphoniques, parce qu'ils doivent leur origine à l'euphonic. Au commencement du mot, p est toujours radical; mais à la fin du mot, p peut être ou radical ou euphonique.

Le p radical se prononçait certainement plutôt comme t aspiré que comme d aspiré; la prononciatiou du p euphonique était probablement plus douce, mais ne s'éloignait pas beaucoup du p, parce que l'écriture emploie le même signe pour exprimer le p radical et le p euphonique, et qu'eu général, les langues germaniques aiment, à la fin des mots, plutôt une consonne forte aspirée qu'une moyenne aspirée. Sans doute, le p radical était prononcé en gothique comme le th anglais dur et le p euphonique comme le th anglais doux. Il était naturel qu'entre deux voyelles et devant un s, p prit comme le th anglais un son plus sident et deux ou plus sident et deux ou plus sident et deux voyelles et devant un s, p

flant semblable au z ou d aspiré : de là on écrivait en gothique faheds et fahe ps, l'écriture n'ayant pas besoin d'exprimer l'aspiration de d parce que cette aspiration résultait naturellement de la pronouciation sifllante  $\mathbf{de} s$ ,

Après avoir reconnu l'origine et la nature des dentales gothiques, passons à l'examen des dentales de la langue scandinave. C'est une remarque générale à faire, que, dans les voyelles, l'islandais diffère bien plus du gothique que le vieux haut allemand; mais, dans les consonnes, il ressemble plus au gothique que le vieux haut allemand. On peut dire que si nous avions, en langue scandinave, des monuments écrits aussi anciens que le sont ceux du vieux haut allemand. la différence entre le scandinave et le gothique serait moins sensible qu'elle ne l'est effectivement pour la même époque entre le gothique et le vieux haut allemand. Comme les consonnes islandaises ressemblent tant aux consonnes gothiques, nous pouvons aussi admettre que les dentales de l'islandais ne différaient pas beaucoup des dentales de la langue gothique.

Nous avons trouvé en gothique trois dentales qui, dans l'écriture, sont exprimées chacuue par un caractère particulier. Dans l'alphabet runique nous voyons seulement deux caractères, le caractère gothique p et le caractère \(\tau\). Il n'y a pas à en douter, le premier exprime nue dentale aspirée, le second un t dur. Mais, chose remarquablel dans les plus anciennes inscriptions runiques, on ne trouve pas de caractère pour d, mais à

la place de cette dentale moyenne se trouve le plus souvent b, plus rarement t. On doit done supposer, ou que le d seandinave s'est perdu, ou qu'il s'est eonfondu avee pou t. Il nous paraît plus vraisemblable que la langue scandinave n'avait originairement, eomme la langue umbrique 1, que deux dentales, l'une aspirée et l'autre dure, et qu'elle ne faisait pas de distinetion entre la dentale dure et la dentale moyenne, Nous avons déjà vu qu'en gothique on ne faisait pas de distinction non plus entre l'aspirée moyenne et l'aspirée dure. Plus tard la langue scandinave paraît avoir formé deux espèces de dentales aspirées, à savoir : une aspirée dure et une aspirée moyenne; mais on continua toujours à désigner l'une et l'autre espèce par le même earaetère b, comme on se sert encore aujourd'hui, en anglais, de la même lettre th pour exprimer deux espèces d'aspirations très-différentes. La dentale aspirée moyenne qui venait de se former, et dont la prononeiation se rapprochait du d aspiré, perdit peu à peu son aspiration au commencement des mots et après les liquides l, m, n, et elle se changea ainsi en dentale moyenne pure d; il y eut done, dès lors, dans la langue seandinave, outre la dentale dure T, une dentale aspirée dure, une aspirée moyenne et une dentale moyenne; mais ees trois dernières furent toujours exprimées par le même signe b. Plus tard, lorsqu'on introduisit l'écriture latine, on eon-

<sup>1</sup> Voyez Grotefend, Rudimenta lingua umbrica. Hanovre, 1835-1837.

serva le caractère p pour désigner les deux dentales aspirées; mais la dentale moyenne fut exprimée par la lettre d'comme τ fut remplacé par l. Quelque temps après, au commencement du sur siècle ¹, on choisit la lettre anglo-saxonne δ pour la substituer à þ, dans tous les cas où cette dernière lettre se prononçait comme une aspirée moyenne. C'est ainsi que s'est établi l'usage qu'on fait actuellement en islandais des lettres þ, t, δ et d. D'après ce que nous venons de dire, la consonne d'devait être naturellement la moins fréquente dans la langue, et depuis elle est devenue d'autant plus rare, que l'usage s'est répandu, dans l'islandais moderne, de rendre douces et sifflantes les dentales précédées de voyelles et placées à la fin d'un ε syllabe ou d'un mot, et de changer ainsi f et d en δ.

1 Cf. Svensk spraklära utgifven af svenska Akademien, Stockholm, 1836, p. x1. - L'auteur du traité grammatical um látinu-stafrofit, connaît la lettre dh, voy. p. 295; il parait l'avoir empruntée directement de l'alphabet anglo-saxon puisqu'il l'appelle edh, ce qui est précisément le nom qu'elle porte dans ce dernier alphabet. Notre grammairien range dh parmi les undirstafir, c'est-à-dire parmi les consonnes qui ne sont jamais placées au commencement d'une syllabe, comme par exemple z et x. Il dit, p. 293 : dans le cinquième cercle sont, their stafir er heita undirstafir dh, z, x; má theim vidh engan staf koma néma their se eptir hliódhstaf í hverri samstöfan. Fiórdhi stafr ér Z, ( c'est ainsi que je corrige c qui se trouve dans le texte; cette figure qui ressemble à z, est une abréviation usitée dans les manuscrits pour exprimer ok, et répond, par conséquent, à notre &) that er rett hans hliodh, at hann se í enda samstôfa sem adhrir undirstafir. Les consonnes qui ne sont jamais placées à la fin d'une syllabe, s'appellent hôfudhstafir, cc sont : th, r, h, q, Voyez p. 290.

Par suite des changements fréquents qu'ont épouvés les dentales islandaises et dans la prononciation et dans l'écriture, il est difficiel de déterminer toujours exactement l'emploi qu'on devra faire des lettres p, 5 et d. Ce n'est que par une étude critique de tous les monuments écrits et par la comparaison des differents idiomes germaniques, qu'on parviendra à éclaircir encore quelques questions importantes que l'état actuel de la science ne permet pas encore de résoudre.

Z. Le Z islandais n'est pas une eonsonne radicale, parce qu'elle n'est pas une consonne simple; c'est un son composé, et le signe graphique z est une abréviation pour représenter deux eonsonnes réunies en une seule. Le z islaudais diffère done essentiellement du z vieux haut allemand qui est radical, parce qu'il représente la consonne simple t devenue aspirée ou plutôt sifflante. Le z islandais remplace tantòt ds comme dans islenzkr, tantôt ts eomme dans veizla, tantôt 8s eomme dans hlioz, gerzkr, tantôt ss eomme dans miza, tantôt st comme dans riufaz. Singulier caractère que ce z qui exprime des combinaisons de consonnes si différentes! Est-il probable que z ait servi à exprimer indistinctement des combinaisons opposées ts et st? nous ne le pensons pas. On pourrait objecter qu'en grec, ζ (&) s'est aussi ehangé quelquefois en σδ, et qu'en espagnol x (ks) équivaut à ch (sk, sh). Cependant, il nous semble que lorsque z fut mis pour st, ee st s'était déjà changé dans la prononciation en ss ou sz, et qu'on

The law Li

## 94 INTRODUCTION GÉNÉRALE.

exprimait cette assimilation des deux consonnes se t et par la lettre z¹. S'il en est ainsi, il faut nécessairement distinguer deux périodes dans la laague : la première où l'on prononçait st., et la seconde où l'on prononçait ss; et l'on doit éerire, par conséquent, dans le premier eas, beriast, riagfast, et dans le second, beriass, riagfas, etc. En tout cas, eomme chaque lettre ne doit représenter qu'un seul son et n'exprimer qu'une seule consonne simple, nous proposons qu'on rejette le z de l'alphabet islandais, dans lequel du reste il ne se trouvait pas primitivement, et de le remplace chaque fois par les consonnes respectives ds, t, Se et ss.

#### S X.

#### DES CONSONNES GUTTURALES E, G, H, J, X.

La gutturale seandinave forte se prononçait comme le q français; é est done la lettre k qui l'aurait exprimée le plus convenablement. Cependant, comme dans le Nord, on avait adopté l'alphabet latin où C remplaçait K, C fut employé de préférence dans l'orthographe des livres anglo-saxons. Les Islandais aussi, à l'exemple des Anglo-saxons, employaient C pour désigner la gutturale forte 3. Néanmoins, nous préférons la lettre K,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En suédois on meltait tout simplement un z. Voyez Svensk zpráklära, p. x11.

Nous avons vu., page 45, que l'auteur du traité um lâtinu-stafrofit, toutes les fois qu'il veut exprimer une consonne double, écrit cette consonne en majuxeule, mais en majuxeule de la même graudeur que les minuscules. Comme grand C ne diffère point ponr la forme de

parce que C se prononce diversement devant les différentes voyelles et dans les différentes langues; et que la lettre K exprime bien mieux, dans tous les cas et en toute langue, la véritable prononciation de la gutturale dure.

La gutturale moyenne G se prononçait ordinairement et primitivement comme notre gue dans bague. Cependant dans certains cas, g avait un son un peu différent par suite d'une influence euphonique que nous allons expliquer.

Les sons gutturaux scandinaves, surtout le k, aiment à cirre suivis quelquesois d'un a cuphonique légèrement accentué. La voyelle a s'ajoute facilement aux gutturales parce qu'elle est ellemême gutturale de sa nature. Nous voyons en latin K ou C suivi, dans un grand nombre de cas, de la voyelle a; cette manière de prononcer était exprimée par qu dans qui, quum, loquor, etc. Comme ce phénomène tient à la nature des sons gutturaux, il doit se montrer nécessairement encore dans d'autres langues. Nous le remarquons en essent que se se diomes s'emitiques. Il est vrai que ce phénomène est plus rare dans les langues sémitiques, parce qu'en général ces idiomes n'aiment pas les voyelles purement euphoniques. De plus. De plus care dans les voyelles purement euphoniques. De plus.

petit c, notre grammairien ne pouvait pas se servir de la majuscule pour exprimer cc, il se servit, dans ce cas, de la lettre K. Ce système a aussi été suivi dans les manuscrits de l'Edda.

- to (ann

par leur tendance à affaiblir les gutturales et à les changer en une simple aspiration, les langues sémitiques font suivre les gutturales bien moins d'un u que de la voyelle a, qui de sa nature a plus d'affinité avec l'aspiration que l'u. Néanmoins, on trouve dans l'éthiopien les gutturales Φ (K") → (H") M (C") 7 (G") qui font entendre après elles le son u légèrement accentué. Cet u sc fait entendre devant toutes les voyelles de l'éthiopien, excepté devant l'u et l'o où naturellement on ne l'entend pas, cette voyelle euphonique se confondant alors dans la prononciation avec la voyelle radicale. Cet u étant purement euphonique ne forme pas une diphthongue avec la voyelle radicale, comme le croyait Ludolf; il est, au contraire, intimement lié avec la gutturale dont il ne peut se séparer, pas même quand cette gutturale n'est 'pas suivie d'une voyelle, c'est-à-dire quand il y a scheva hébreu, ou soukoun arabe, ou virâma sanscrit. Il est évident que cet u ne mérite pas le nom de voyelle, paree qu'il n'a pas une existence indépendante de la gutturale, ni une signification grammaticale propre, pas plus que a dans les mots français baqu-e, liqu-e, quérir, etc.; il sert seulement à indiquer une certaine manière de prononeer la gutturale.

La propriété des gutturales d'engendrer et de faire entendre après elles un u, nous explique comment, dans certaines langues, des consonnes labiales ont pu remplacer d'anciennes consonnes gutturales. Le

changement des gutturales en labiales, est physiquement impossible; car comment passer des sons formés dans la gorge aux sons prononcés du bout des lèvres? Ce n'est donc nullement par une permutation naturelle des consonnes, mais seulement par un moyen mécanique que les labiales ont pu prendre la place des gutturales. Ce moyen mécanique, le voici : l'a euphonique produit par la consonne gutturale, s'en sépare et se change en v qui, comme labiale, peut se transformer en toute autre labiale et faire tomber peu à peu le son guttural dont il est précédé; exemple : sansc. जिन् goth. qvivs, lat. vivo, vic-si, grec βέομαι, βlos; sansc. कृमि:, lat. vermis (pour qvermis, hvermis); goth. quainón, vieux haut allemand weinón, etc. Un changement inverse s'est opéré dans les langues romanes et cymriques 1 qui ont transformé v en qu; exemple : vieux français guerpir, vieux allemand verpa; vieux français guillaume, normand villiahmr; ital. guardia, (fr. garde), vieux allemand wartén; fr. gazon, v. h. a. wâso, sansc. चास: 2.

Une autre modification tout à fait analogue à celle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez M. Pictet, De l'affinité des langues celtiques avec le sanscrit, page 58.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jai appris depuis que le rend a nasi été changé en grac, qua dans les transcriptions des Parses, «Nériosengh reproduisant en caractères dévandigaris les mots rends séda-mante, hérant, jelenaph, les écrit de la manière suivante; génadmann, héquann, jedquampha, » Voyex la notice intéressante de M. Eng. Burnouf dans : Zwei iprachierplichende Abhandlungen von D' Nichard Lepsius, p. 100, 101.

## INTRODUCTION GÉNÉRALE.

dont nous venons de parler, se fait sentir dans la prononciation des gutturales. Cette modification, la voici: dans certains cas, la gutturale se mouille, et alors elle fait entendre après elle, non pas un a, mais un i légèrement accentué. Cet i se détache quelquefois de la consonne gutturale qui l'a produit, et en prenant de l'accroissement il se change en j; exemple: goth. gards, rom. giardin, fr. jardin. Par un changement inverse, j redevient voyelle et se fait alors précéder de la gutturale douce g; exemple: lat. jugum, vieux haut allemand joh, anglo-s. géoc; lat. jugenis, vieux haut allemand jong, anglo-s. géorg; vieux haut allemand jong, anglo-s.

Par ce qui vient d'être dit en dernier lieu de la propriété des gutturales de se mouiller, on s'expliquera facilement la prononciation du K et du G islandais. K et G devant les voyelles a, u, o, ō, se prononcent comme en français; mais, devant toutes les autres voyelles, K et G se mouillent, c'est-à-dire qu'ils font entendre après eux un i légèrement accentué. Ainsi, kêm se prononce qui-èm, geit se prononce gui-éit, gemlèr se prononce gui-emlir. Cette prononciation mouillée des gutturales, ne remonte certainement pas aux premières époques de la langue. Elle n'a commencé probablement que lorsque la permutation des voyeles eut depuis longtemps produit les voyelles dérivées e, e, é, ō, n, qui sont des voyelles rapprochées de l'i et devant lesquelles les gutturales aiment précisément à se mouiller. Quoi qu'il en soit, comme la prononciation nouillée ne diffère que très-peu de la prononciation ordinaire, nous jugeons inutile de l'exprimer dans l'écriture par un signe particulier.

Nous avons déjà eu occasion de dire, page 88, que dans les langues germaniques les consonnes moyennes ou douces se changent quelquefois à la fin des mois en consonnes dures ou en consonnes aspirées. Le même changement se fait aussi en islandais. La consonne moyenne g placée à la fin de la syllabe ou du mot comme dans lég, vég, segia, etc. devient aspirée et se prononce à peu près comme un ch allemand trèsdoux; c'est pourquoi on écrivait autrefois légh, végh, segha!, etc. Cependant, cette dernière orthographe ayant l'inconvénient d'insérer dans l'écriture un h qui n'est pas radical, il vaut mieux écrire simplement g, et abandonner à la prononciation le, soin d'aspirer ce q dans tous les cas indiqués par les règles.

Q. On se servait ordinairement de la lettre q, empruntée à l'alphabet latin, pour désigner la gutturale dure suivie de l'u euphonique, et l'on écrivait quen, queba, quon, au lieu de kvên, kvêba, kvon. Cependant on n'a adopté cette orthographe que parce que la lettre q se prétait à une abréviation; au lieu d'écrire qua ou gva, on écrivait simplement q°. Cette abréviation se trouve dans le Codex regius; le Fragmentum mem-

Voy. R. Rask, Kortfattet Vejledning til det oldnordiske, Kjöbenbavn. 1832, p. 5.

## INTRODUCTION GÉNÉRALE.

100

braneum présère ku à qu, et l'un et l'autre manuserit emploient toujours la lettre k dans les cas ordinaires. L'auteur du traité Um lâtinu-stafrofit n'admet pas le q dans son alphabet islandais. Il n'est pas question non plus de cette lettre dans le traité intitulé : Mûlfræ-Sinnar grandvöllr, paree que l'auteur y analyse principalement l'alphabet runique, qui ne contient pas de caractère particulier correspondant à q. Comme q n'a été introduit dans l'éeriture que dans un but purement graphique, et comme il est tout à fait superflu dans l'alphabet islandais, nous concluons à ee qu'on rejette entièrement ee caractère et qu'on le remplace par kv. Si l'on voulait conserver qv, ce serait tout au plus dans les mots dérivés du latin et des langues modernes, comme dans quartil, quaterni, et autres mots semblables.

J. Cette consonne J, admise par Rask dans l'alphabet islandais, est une gutturale dont la proneiation n'a rien d'analogue en français. Dans toutes les langues, ette consonne est née d'un i suivi d'une autre voyelle, comme v est né de a suivi de a ou i. Cest pourquoi, dans les textes islandais, on a remplacé par j la voyelle i toutes les fois qu'elle était suivie d'une autre voyelle, et l'on a éerit, par conséquent, jor, jarl, jor. b, bjarga, mjölnir, segja, au lieu de ior, iarl, iōr. b, biarga, mjölnir, segja, au lieu de ior, iarl, iōr. b, targa, miòlnir, segia. Si l'on se tenait seulement à la prononciation grossière des mots que nous venons de eiter, on pourrait eneore justifier cette orthographe avec j.

En effet, l'i suivi d'une voyelle pouvait facilement se changer, dans la prononciation du peuple, en j. Mais cette prononciation n'était certainement pas la bonne, et, par conséquent, elle ne doit pas aujourd'hui faire loi dans l'orthographe des textes. Supposé même que cette prononciation ait été générale, ce n'est pas encore une raison qui nous autorise à défigurer les formes grammaticales par des consonnes intruses qui n'ont aucune signification dans la racine, et qui ne sont insérées dans les mots que par le caprice de la prononciation. Personne ne doute que dans la première période de la langue, le j n'ait été entièrement inconnu; les dérivations se faisaient, comme en toute langue, par la voyelle i, et non par la consonne j. On disait segia, pegia, yrkia, etc. et non segja, pegja, yrkja, etc. Le j n'existait pas, non plus, dans les mots jor, jarl, jör &, bjarga, mjölnir, etc. parce que originairement la voyelle radicale i, qu'on veut transformer en i, n'était pas suivie d'une autre voyelle; car les formes primitives de ces mots étaient ilwo-r (lat. equu-s, sansc. acva-s), irl, irb, birga, milnir. C'est seulement plus tard que la prononciation a inséré une voyelle euphonique entre la voyelle radicale et la consonne dont clle était suivie 1 : ce n'est donc aussi que depuis cette époque que i a pu se changer en j. Mais ce qui prouve que, même après cette époque, l'i radical primitif ne s'était pas changé en i dans la bonne prononciation des

Voyez p. 55.

#### INTRODUCTION GÉNÉRALE.

poêtes, c'est que, comme l'a déjà fait remarquer M. Grimm 1, les mots qu'on voudrait écrire avec j rimaient, dans l'allitération, avec des mots commençant par des voyelles; preuve évidente que ceux-là commencaient également par une voyelle, c'est-à-dire par i et non par j. Une autre circonstance mentionnée par-M. Grimm, et qui prouve également contre l'usage de i, c'est qu'en anglo-saxon les mots qui correspondent aux mots islandais qu'on voudrait écrire avec j, commencent par éo, c'est-à-dire par une voyelle, ce qui fait supposer naturellement que les mots islandais correspondants commençaient également par une voycile. Les deux grammairiens islandais dont les traités font partie de la Snorra-Edda, ne connaissent pas la lettre i. Seulement le premier connaît la prononciation un peu différente de i, quaud cette voyelle est suivie d'une autre voyelle. Il semble croire que dans ce cas i est une espèce de mâlstafr, c'est-à-dire, d'après son système, unc consonne qui peut précéder ou suivre une voyelle; mais il n'a garde de ranger i parmi les málstafir, et il ne sait pas ce qu'il doit penser de la lettre i dans biôr, biorq 2. Tout cela prouve qu'à cette époque on ne connaissait pas encore la consonne j, mais que cependant on prononçait i un peu différemment s'il était suivi d'unc autre voyelle, que s'il n'en était pas suivi. Les plus anciens manuscrits de l'Edda n'emploient

<sup>1</sup> Vovez Deutsche Grammatik, I, p. 322.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Snorra-Edda, p. 290, 292.

pas la lettre j; ils écrivent: tiōsull, hverian, iotun, liggia, miòk, ialkr, etc. Dans les manuscrits du xv et du xv siècle, les j deviennent fréquents, et de nos jours la prononciation en Islande, a changé en j tous les i suivis d'autres voyelles. Mais ni les manuscrits des siècles postérieurs, nig la prononciation moderne ne font autorité dans l'examen de la question qui nous occupe. Il est inutile de dire, après cela, que nous concluons purement et simplement à ce qu'on rejette la consonne j de l'ancien alphabet islandais.

H. La lettre h était primitivement, comme le h en sanscrit et en beaucoup d'autres langues, une gutturale soit forte ou douce, qui en s'affaiblissant est devenue peu à peu une aspiration 1, mais une aspiration forte ou rude. Il y a quelques mots en islandais dans lesquels l'ancienne forme s'est conservée à côté de la forme dérivée, ex. : knië et hnië, knifr et hnifr, gloû et hloû, etc. L'aspiration forte de H n'a rien d'analogue en français; elle s'approche beaucoup de la prononciation du ch allemand. Comme l'aspiration se fait difficilement entendre devant n, la lettre h(g, k) s'est perdue très-souvent quand elle était placée devant cette nasale. Exemples : nyt (pour hnyt), neip (pour gneip), neisti (pour gneisti), nubbr (pour knubbr), etc. D'un autre côté, comme les liquides r et l'sont aspirées de leur nature, h se confond souvent avec elles dans la prononciation; exem-

Cf. Svensk spraklära, p. v1, not. 2.

ples : vilialmr pour vilhialmr,  $nor\delta ralfa$  pour  $nor\delta r$  halfa, etc. L'emploi orthographique de h ne présente aucune difficulté.

X. Cette lettre est une abréviation de hs et de ks, et se prononce, comme en français, tantôt comme gs, tantôt comme gs, tantôt comme gs. Bien que la lettre composée xs soit admise dans l'alphabet d'un très-grand nombre de langues, il nous semble pourtant préférable, dans l'intérêt de l'analyse grammaticale, de la remplacer toujours, dans l'orthographe, par les deux consonnes dont elle se compose, et d'écrire, par conséquent, lahs au lieu de lax, fahs au lieu de lax au lieu de lax au lieu de lax au lieu de lax au

## \$ XI.

## CONCLUSION DU CHAPITRE.

Nous avons distingué les différents sons de la langue islandaise dans le but de les orthographier aussi exactement et aussi convenablement que possible. Peutètre dira-t-on que les distinctions que nous avons 
établies, surtout entre les voyelles, sont trop nombreuses et trop subtiles. A cela nous répondrons 
que toute distinction qui est fondée en nature établit 
un fait ou une vérité, et aucune vérité ne saurait paraître au philosophe ni superflue ni subtile. En constatant des vérités, on enrichit le domaine de la science,

et l'on contribue à l'explication d'un phénomène physique ou intellectuel. « L'orthographe vulgaire, dit « M. Grimm 1, ne distingue pas les nuances dans la « prononciation; c'est au grammairien de constater les « différences et de les marquer par des signes. En cela, « il ne fera jamais trop, ni rien qui soit inutile. Quand « même on abandonnerait dans la suite les signes intro-«duits, la science aurait toujours gagné à ces distinc-« tions. » Il est vrai, si les distinctions qu'on établirait dans l'orthographe ne s'appliquaient qu'à une langue spéciale, l'utilité de ces distinctions serait très-bornée et contre-balancerait à peine l'inconvénient qui résulte d'une orthographe rendue plus compliquée par cela même qu'on l'aurait rendue plus exacte. Mais des vues plus générales nous ont guidé dans les observations que nous avons faites sur les lettres de la langue islandaise. Notre but a été de transcrire les textes islandais d'après un système d'orthographe générale et uniforme pour toutes les langues, en nous servant de l'écriture latine dont nous voudrions faire une écriture universelle, parce qu'elle réunit l'élégance à la simplicité, et qu'elle est déjà en usage chez presque toutes les nations de l'Europe. Cette orthographe uniforme est possible, puisque la philologie moderne prouve que les mêmes articulations de la voix se trouvent dans toutes les langues, avec la seule différence qu'elles sont, dans les différents idiomes, tantôt plus ou moins nom-

Voyez Deutsche Grammatik, t. I, p. 232, note.

breuses, tantôt plus ou moins complètes. De plus, cette orthographe est philosophique, parce qu'étant fondée en nature, elle est aussi fondée en raison, tandis que l'orthographe vulgaire des différentes langues se contredit sans cesse, étant basée en grande partie sur l'usage arbitraire et quelquefois sur le caprice de l'individu. Enfin, cette orthographe uniforme est en même temps très-utile, parce qu'elle facilite de beaucoup l'étude grammaticale et comparative des langues, et qu'elle réunit tous les avantages que possèdent ordinairement les systèmes établis sur une base large et universelle. On voit, d'après cela, que les distinctions que nous avons faites n'ont rien d'exclusif, ni de subtil; elles trouvent leur application, non-seulement dans l'islandais, mais dans toutes les langues; et les caractères que nous avons choisis pour désigner les sons, loin d'être d'un usage spécial pour l'idiome scandinave, appartiennent au contraire tous à l'alphabet général par lequel nous voudrions qu'on transcrivît les langues anciennes et modernes 1. Cependant, avant de suivre notre méthode d'orthographe dans la transcription des textes islandais que nous publions, nous croyons devoir la soumettre au jugement impartial des grammairiens philosophes. Si leur jugement

¹ La question de la formation d'un alphabet général fait le sujet d'un mémoire que public, su moment où nous meltons sous presse, M. Paul Ackermann sous le titre d'Essai sur l'analyse physique des langues, ou de la formation et de l'suage d'un alphabet méthodique.

nous est favorable, nous n'hésiterons pas à transcrire, à l'avenir, nos textes d'après le système indiqué. En attendant nous n'avons pas craint de nous égarer en suivant, presque entièrement dans notre publication, l'orthographe adoptée par Rask et par M. Grimm.

## CHAPITRE V.

DE LA VERSIFICATION ISLANDAISE.

## \$ I.

## DE LA QUANTITÉ ET DE L'ACCENT.

Après avoir examiné, dans le chapitre précédent, la nature des sons de la langue ou la prononciation syllabique, il nous reste à parler de la prononciation prosodique ou rhythmique qui est la base de toute espèce de versification. Expliquons d'abord ce que c'est que la prosodie, et parlons ensuite du rhythme.

Le mot prosodie, tiré du grec προσφδία que les Latins ont traduit par accentus, signifie accompagnement de chant, parce que l'émission simple du son matériel, ou ce que nous avons appelé la prononciation syllabique, est accompagnée, dans le langage de tous les hommes, d'une espèce de modulation qu'on a comparée au chant, et qu'on pourrait nommer accent dans le sens le plus étendu de ce mot. La prosodie, envisagée comme science, est donc proprement la théorie de l'accent vocal.

De même que dans le chant musical il faut observer deux choses, la durée et l'élévation des tons, de même, dans l'acecent vocal, il faut distinguer entre la durée et l'élévation des syllabes prononcées. La durée des syllabes constitue ce qu'on appelle la quantité; l'élévation ou l'abaissement de la voix constitue l'accent proprement dit. La prosodie définie d'une manière plus explicite est donc la prononciation ou la théorie de la prononciation des syllabes selon l'accent et la quantité qui leur conviennent.

La quantité (leng's) ou la mesure des syllabes longues ou brèves (samstafa long e&r skômm) indique la durée relative des sons de la langue. Une syllabe n'est longue qu'en tant qu'une autre est brève; mais quelle que soit la lenteur ou la vitesse avec laquelle on prononce les mots, le rapport de quantité entre les syllabes doit rester le même. Ce rapport de la syllabe longue à la brève peut avoir un exposant différent dans les différentes langues. Ordinairement on admet en islandais, de même que dans la prosodie grecque, latine, allemande, italienne, etc. qu'une syllabe longue équivaut à la durée de deux brèves <sup>1</sup>. Dans certaines langues,

<sup>1</sup> L'auteur du Mâlfradinnar Grandtöllr, dit, page 305: «En thô

une oreille exercée et un calculateur exact trouveraient que cet exposant n'est quelquefois que le chiffre I plus une fraction. Il y a des syllabes qu'on nomme douteuses, non qu'il soit douteux si la syllabe est longue ou brève, mais parce que dans certains cas et pour certaines raisons ces syllabes perdent quelque chose de leur longueur ou ajoutent quelque chose à leur brièveté.

L'accent proprement dit (hlios-grein) consiste, comme nous l'avons dit, dans l'élévation et l'abaissement de la voix. L'élévation est marquée par l'accent aigu (hrōss hlios-grein); l'abaissement, par un accent que, faute de meilleure dénomination, nous appellerons accent sourd (púng hlios-grein). Entre l'accent aigu et l'accent sourd se trouve laccent grave qu'on a aussi nommé l'accent circonflexe (ambeygilig hlios-grein). Il est moins élevé que l'accent aigu, mais la voix s'y soutient encore, tandis qu'elle baisse entièrement dans les syllabes qui ont l'accent sourd.

La quantité et l'accent proprement dit reposent, dans l'origine, sur le même principe et tendent, dans leur application, au même but, c'est-à-dire à désigner, par une marque distinctive, les syllabes qui, pour une cause quelconque, semblent avoir une plus grande importance que les autres. Pour désigner ces syllabes sur lesquelles il faut appuyer, la langue a deux

<sup>»</sup> setia núvěrandi klerkar í versa-gjördh allar samstöfur annathvart ein-» nar stundar edha tveggja. »

moyens à sa disposition : d'abord la quantité qui marque ces syllabes par la durée ou la tenue de la voix, et ensuite l'accent qui les distingue et les fait ressortir en les prononçant d'un ton plus élevé. La langue s'est servie des deux moyens à la fois, sans cependant vouloir que l'un et l'autre contribuassent simultanément au même but. L'accent et la quantité ne marchent pas toujours parallèlement l'un à côté de l'autre : une longueur de quantité ne coîncide pas nécessairement au même endroit avec une élévation d'accent. Comme chaque partie du mot, prise séparément, peut avoir une importance plus on moins absolue ou relative en raison de sa signification logique et grammaticale, ou de sa forme extérieure et matérielle, et par suite de mille circonstances fortuites, l'emploi de l'accent et de la quantité a dû se diversifier à l'infini. La quantité et l'accent se sont partagé leurs nombreuses fonctions, et, tout en poursuivant le même but par des chemins différents, ils restent entièrement indépendants l'un de l'autre; de même qu'en musique la durée et l'élévation des tons sont complétement séparées l'une de l'autre, mais contribuent néanmoins au même effet, qui est l'harmonie ou l'agrément musical.

# S II.

Quelque chose d'analogue à l'harmonie musicale est produit presque accidentellement par le concours de la quantité et de l'accent : c'est le rhythme vocal qui résulte du mélange et de la variété des syllabes longues et brèves différemment accentuées, et de l'ordre ou de la règle que l'oreille découvre dans ce mélange et cette variété de sous.

Le rhythme peut tenir plus de la quantité ou plus de l'accent; s'il tient plus de la quantité, l'oreille s'aperçoit davantage de la succession régulière et de la répétition périodique des syllabes longues et brèves. Cette succession et cette répétition produisent ce qu'on appelle la mesure, le nombre. Si, au contraire, le rhythme tient plus de l'accent, l'oreille remarque principalement la succession régulière et la répétition périodique des syllabes accentuées, et cette succession et cette répétition produisent ce qu'on appelle la cadence.

Le rhythme résultant de la succession et de la variété régulière des syllabes ne peut pas se faire sentir dans un simple mot quelque long qu'il soit; il lui faut au moins une phrase d'une certaine étendue où il puisse se déployer convenablement. C'est dans la période oratoire que le rhythme peut se manifestre librement, et il atteint sa dernière perfection dans les vers harmonieux de la poésie. L'arrangement raisonné des syllabes pour produire le rhythme est un commencement de versification. La prose rhythmique s'approche déjà de la poésie, et une phrase ou une période bien cadencées forment la transition naturelle pour arriver au vers et à la strophe poétique. Lerhythme apparitent

## INTRODUCTION GÉNÉRALE.

112

donc également à la prose et à la poésie; il est précisément le degré par lequel on monte de l'une à l'autre. Les deux manières d'exprimer nos pensées et nos sentiments, la prose et la poésie, ne sont pas tellement différentes l'unc de l'autre, qu'il n'y ait pas et dans le fond et dans la forme de chacune d'elles de nombreux points de contact. Il serait même quelquefois difficile de dire exactement où finit le domaine de l'une et où commence celui de l'autre, si la convention n'avait pas fixé arbitrairement les limites et établi entre la poésie et la prose une différence, à la vérité bien marquée, mais fondée uniquement sur quelques signes extérieurs. Ainsi, dans les temps modernes, on est convenu de ranger parmi les poésies toutes les œuvres revêtues d'un certain extérieur artificiel et conventionnel, quelque prosaiques qu'elles soient dans l'expression des pensées et des sentiments. D'un autre côté on relègue parmi la prose tout ce qui n'a pas cet extéricur conventionnel, fût-ce même un chef-d'œuvre admirable et pour le fond et pour l'expression. Le vers ou le rhythme présenté sous une certaine forme artificielle et réglée, constitue, de nos jours, le caractère distinctif de la poésie. Tout ce qui appartient à cet ornement extérieur et artificiel de la poésie fait l'objet de la versification ou de l'art de faire des vers.

#### s III.

#### DE LA VERSIFICATION (VERSA-GIÖRDH).

Il est intéressant d'observer la différence et la diversité des moyens employés par les poètes des différentes nations dans la composition des vers, et de voir comment, chez tel peuple, la versification est restée à peu près dans son état primitif, tandis que chez tel autre, elle a atteint un haut degré de perfection. Qu'il nous soit permis de jeter un coup d'œil rapide sur les différents geures de versification dont on a fait usage depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Cet aperçu comparatif que nous allons donner fera mieux comprendre la nature de la versification islandaise, dont nous aurons à nous occuper plus spécialement.

Le genre de versification le plus simple est la rersification cadencée, qui n'ajoute à la prose d'autre ornement extérieur qu'un rhythme plus harmonieux. Telle est la versification des Hébreux, dont la poésie ne se distingue de la prose, quant à l'extérieur, que par le rhythme. Le poête hébreu produit ce rhythme par deux moyens qui sont : l'accentuation et le parallélisme des hémistiches. L'accentuation, il est vrai, telle qu'elle est marquée dans les livres hébreux, a été ajoutée au texte par les Massorètes ou grammairiens juifs, dans les premiers siècles de notre ère; mais rien ne nous empêche d'admettre qu'elle reproduise fidèlement

#### INTRODUCTION GÉNÉRALE.

l'accentuation primitive marquée par les poêtes ou les prophètes, quand ils chantaient leurs hymnes, ou qu'ils déclamaient d'une voix solennelle leurs visions et leurs prédictions. Cette accentuation consistait dans une espèce de déclamation oratoire qu'on imitait au temple et à la synagogue, en lisant devant le peuple les paroles de la Loi et des Prophètes. Comme le prêtre déclamateur ne faisait aucune distinction entre la poésie et la prose des livres saints, les moreeaux d'histoire étaient déclamés comme les psaumes ou les prophéties, avec cette différence, que dans la prose où il n'y avait généralement ni cette accentuation marquée, ni ce parallélisme d'idées et d'expressions qui caractérisaient les vers, le rhythme était bien moins cadencé, et la déclamation, par conséquent, plus factice que naturelle.

Le parallélisme des hémistiches, cet autre élément du rhythme dans la poésie hébraique, supplée en quelque sorte au manque de la quantité. Par le parallélisme, le verset hébreu est partagé en deux hémistiches d'une longueur à peu près égale, et ces hémistiches se divisent, de nouveau, en parties plus ou moins symétriques. Ce qui donne surtout beaucoup d'expression au parallélisme, c'est qu'il n'est pas seulement dans la forme extérieure du verset, mais qu'il se trouve jusque dans les pensées du poête. Dans la poésie hébraique, les idées marchent et se succèdent deux à deux; la première est répétée, développée, agrandie

par la seconde, ou bien la seconde exprime l'antithèse, la restriction ou l'inverse de la première. Le parallélisme réunit, par conséquent, tout ce que les figures de rhétorique, la répétition, la gradation et l'antithèse renferment de beau, de grand et d'oratoire; comme elles. il donne au langage plus d'énergie, de majesté et d'onction. A cause de ces qualités du parallélisme rhythmique, il n'est pas étonnant qu'on le trouve souvent employé dans les maximes, les sentences, les dictons et les proverbes de presque toutes les nations. Il en est fait usage dans le koran et même dans les livres arabes en prose comme, par exemple, dans Hariri. La poésie finnoise connaît aussi le parallélisme; chaque phrase ou pensée y est répétée en d'autres expressions, soit en entier, soit en partie. En anglo-saxon, les poĕtes se sont aussi quelquefois emparés du parallélisme comme d'un moven de versification; mais il n'a servi qu'à rendre leur style plus prosaïque et leur pensée plus trainante.

Un autre geure de versification est celui qu'on peut désigner sous le nom de versification métrique, parce qu'il est basé sur la mesure ou la quantité des syllabes. Le rhythme d'un vers métrique est naturellement plus réglé, et se fait, par conséquent, mieux sentir que le rhythme d'un vers accentué ou cadencé. L'oreille s'aperçoit sans peine de la mesure, étant frappée successivement d'un nombre égal de syllabes, dont les longues et les brèves se reproduisent périodiquement et se succèdent dans le même ordre. Ce genre de versification qui a pour base une métrique plus ou moins réglée et développée, est employé dans la poésie des Hindous, des Grecs, des Latins, des Arabes, des Persans et de tous les peuples de l'Europe moderne.

Le troisième genre de versification qui diffère essentiellement des deux premiers dont nous venons de parler, peut être désigné sous le nom de versification phonique. Dans ee genre le poête ne considère ni l'accentuation, ni la quantité des syllabes, mais uniquement la qualité ou la nature phonique des sons, et il produit un effet agréable à l'oreille en choisissant et en arrangeant les mots de telle façon, que eertains sons semblables qui se correspondent, viennent frapper l'oreille dans un certain intervalle ou dans un ordre déterminé. Les sons qui se correspondent peuvent être plus ou moins nombreux, et leur ressemblance peut être plus ou moins sensible et parfaite, selon qu'elle s'étend sur une lettre seulement, ou sur une ou plusienrs syllabes. Si le même son est produit par la prononeiation d'une même lettre commençant différents mots dans les vers, il en résulte ce qu'on appelle allitération (liöδ). Si les mêmes syllabes se produisent au commencement, au milieu ou à la fin de plusieurs mots dans les vers, elles forment une consonnance (hending). Enfin, si cette consonnance revient régulièrement à la fin des vers ou de l'hémistiche, elle forme ce que nous appelons rime.

En examinant plus attentivement les trois genres de versification que nous venons de distinguer, on trouve qu'on peut les réduire à deux, en comprenant sous le nom commun de versification rhythmique, la versification cadencée et la versification métrique. Il nous reste doue, en dernière analyse, deux genres opposés l'un à l'autre, le genre rhythmique et le genre phonique; le premier fondé sur la quantité et l'accentuation des syllabes; le second, sur leur nature phonique. Comme dans les syllabes, abstraction faite de la signification logique qu'elles peuvent exprimer, il n'y a que l'accent, la quantité et le son qui puissent servir comme moyens de versification, il est évident que les deux genres indiqués résument toutes les manières possibles de faire des vers. En effet, la versification des peuples anciens et modernes diffère seulement, selon la préférence qu'on a donnée à l'un ou l'autre genre, ou selon le degré de perfection que le genre phonique ou le genre rhythmique a atteint dans telle ou telle littérature. Les Hébreux, nous l'avons vu, se sont contentés, dans leur poésie, du rhythme provenant de l'accent et du parallélisme. Les Hindous, les Grees et les Latins ont remplacé le parallélisme par la quantité ou les mètres. Les Arabes, les Persans, les Allemands, les Danois, les Suédois, les Russes ont ajouté la rime à la quantité. Les Espagnols, les Italiens, les Français, les Anglais, les Polonais ont la rime; mais ils se contentent de compter les syllabes sans distinguer les longues des brèves. Les Chinois comptent les syllabes, marquent les aceents, et ont, outre la rime, encore la consonnance. Enfin, les Anglo-saxons et les Seandinaves marquent les aceents saus compter le nombre des syllabes, et emploient non-seulement la rime et la consonnance, mais encore l'allitération. Cependant tous les moyens de versification employés par ces différents peuples sont, nous le répétons, empruntés soit au genre rhythmique, soit au genre phonique, puisqu'il n'y a que ces deux genres de versification possibles.

#### s IV.

#### DE LA VERSIFICATION INLANDAINE.

Après ces considérations générales, nous allons expliquer brièvement en quoi consiste la versification islandaise. La poésie islandaise possède quatre moyens de versification qui sont: l'accent, l'allitération, la consonnance et la rime. Ces moyens sont anciens; cependant il ne faut pas croire que tous aient existé ensemble dès le commencement de la poésie, et que les poètes se soient toujours servis de tous les quatre à la fois. Les plus anciens poètes ne comaissaient ni la consonnance, ni la rime, et il n'y a que le geure de poésie qui s'est formé en dernier lieu, la chanson (runhenda), où les quatre moyens de versification soient employés tous ensemble. Ce n'est point ici l'endroit de décrire toutes les espèces de versification propres aux divers

genres de poésie : nous traiterons seulement de la versification des trois poëmes Völuspå, Vafthrüdnismål et Lokasenna. Le premier de ces poêmes appartient au genre épique, comme nous l'avons dit à la page 21 : les deux autres rentrent dans le genre que, faute de meilleure dénomination, nous avons appelé le genre dramatique. Or la même liaison, la même analogie, les mêmes rapports que nous avons observés 1 entre la poésie épique et la poésie dramatique, nous les trouvous aussi, seulement sous des formes toutes différentes, entre la versification du premier poeme et la versification des deux autres. Ce sont deux espèces appartenant au mêine genre, et ce genre, on peut le nommer la versification épique. Ce genre s'appelle en islandais fornyr Salaq ou fornyr Sislaq (air ancien) 2, nom qui indique elairement que cette versification était celle des poêmes les plus ancieus, c'est-à-dire des poêmes épiques, et qu'elle n'était plus guère en usage dans les poésies des temps postérieurs. En effet, les Skaldes s'éloignant tonjours davantage de la simplicité de l'ancienne poésie, imaginèrent une versifiea-

<sup>1</sup> Voyez chap. 11, § 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jai traduit lay par air, parce qu'en frauçuis il ny a pas d'autre mot qui réponde plus exactement a moi slandais. Lay gignific disponition, air, c'est-à-dire une suite de notes qui composent un chant. Tontes les aociennes poéses étaient chantées sur un certain air, unia cet air variain naturellement selon les differentes espéces de verification. Cest poucquoi le mot lay servait aussi à designer ce que nous appelous la versification.

tion de plus en plus artificielle, et donnèrent, par conséquent, au vers dont ils ne se servaient plus, le nom d'air ancien ou air des anciens chants.

Le fornyr&alag est de deux espèces qui sont : le fornyr&alag proprement dit, appelé aussi liufingslag (l'air du bon génie), et le lioĥahátr (la versification des chants). La première espèce est la plus ancienne, et elle porte, pour cette raison, le même nom que le genre lui-même. La seconde espèce est dérivée de la première dont elle n'est qu'une modification. FornyrSalag est la versification du poème Vôluspá; lioÑahattr est celle de ValpruÑnismál et de Lokasenna. Nous al lous expliquer l'une et l'autre espèce, en commençant par le fornyròalag.

## 5 V.

#### DU FORNYRDALAG.

Les deux moyens de versification employés dans le fornyrőalag, sont l'accentuation et l'allitération. Par la première, le fornyrőalag appartient à la versification cadencée; par la seconde, il fait partie de la versification phonique <sup>1</sup>.

## De la Thèse et de l'Arse.

Dans le fornyr Salag, les syllabes ne sont pas comptées. Le rhythme ne repose donc, dans cette versification, ni sur la quantité numérique, ni sur la quantité

<sup>1</sup> Voyez p. 113, 115.

prosodique des syllabes; mais l'accentuation seule produit la cadence et une espèce de mesure en appuvant sur certaines syllabes et en glissant légèrement sur d'autres. Cette accentuation est l'origine et la base de l'ancienne versification des Scandinaves, des Anglosaxons, des Allemands, des Russes, etc.; et comme elle tient à l'enfance de l'art, elle se trouve dans les premiers essais poétiques de toutes les nations. Aussi voit-on eneore aujourd'hui que les pièces de vers composées par des personnes qui ignorent les règles de la versification sont ordinairement, sous le rapport de la quantité numérique et prosodique des syllabes, sans aucune règle, sans aucun rhythme; mais déclainés ou chantés par l'auteur, ces vers aequièrent une espèce de cadence par l'accentuation qu'il y met : car l'accentuation règle la foule désordonnée des syllabes en étranglant les unes et en donnant du relief aux autres. Or, si l'on considère que dans l'antiquité les vers ont toujours été chantés, on conçoit comment la poésie a pu se servir de l'aecent comme de son principal moyen de rhythme. Cependant, il ne faut pas croire que dans la poésie basée sur l'accent, la quantité des syllabes ne soit nullement prise en considération; au contraire, l'aecent et la quantité s'y soutiennent réciproquement et se font valoir l'un l'autre. Il y a bien plus : dans certaines langues, comme en islandais, en allemand, en russe, etc. la quantité va jusqu'à s'identifier avec l'accent, de sorte que les syllabes longues et brèves

coıncident généralement avec des syllabes accentuées et non accentuées.

Le vers du formyròalag doit renfermer au. moins quatre syllabes accentuées. Ces quatre dévations de voix ou ces quatre arises (áposs), se trouvent toujours placées dans quatre syllabes longues. Nous prenons pour exemple la première strophe de Voluspà; les syllabes imprimées en caractères italiques sont des arses coincidant avec des syllabes longues:

Hlióds bid-èk allar hölgar kindir, Meiri ok minni mögu Heimthallar; Vilda-èk val födur vél framtelia Forn-spiöll fíra thau èk fremst of-nam,

Le nombre des abaissements de voix ou des thèses (260s) n'est pas fixé daus la versification, il varie selon le plus ou moins grand nombre de mots qui entrent dans le vers. Naturellement, il faut au moins
trois thèses placées entre les quatre arses pour marquer et faire ressortir les élévations de voix. Mais ce
nombre de trois strictement nécessaire est presque
toujours dépassé. Les thèses pouvant être en plus
ou moins grand nombre, il s'ensuit que les vers n'ont
pas tous la même longueur. Cette différence de longueur nuirait nécessairement au rhythme si les arses,
revenant toujours au nombre de quatre, ne mettaient
dans les vers une certaine mesure régulière et uniforme. Anssi ce sont les arses qui constituent la charpente ou les parties principales et saillantes du vers;

les thèses n'en sont, pour ainsi dire, que le remplissage. Pour cette raison, l'attention du poête se dirige principalement sur les arses, et c'est à elles qu'il distribue tous les ornements de la versification, comme la consonnance et l'allitération.

## De l'Anacrouse (mâlfylling).

Les thèses n'étant, comme nous venons de le dire, qu'un remplissage, on devrait s'attendre à voir le vers commencer seulement par des arses; mais cela n'a pas toujours lieu. Une ou plusieurs syllabes, qui ont l'accent sourd, se placent assez souvent à la tête du vers ou au commencement de chaque hémistiche. Ces syllabes, sans accent marqué, sout considérées comme placées en deliors du vers, ou comme n'en faisant pas partie intégrante; les Islandais les nomment málfylling (remplissage de phrase), et elles répondent à ce que les Grecs appelaient la base (βάσις) ou l'anacrouse (dváxpovois). Si l'on compare le mouvement des pieds ou des syllabes composant un vers, à une course que fait la voix dans une carrière d'une longueur déterminée, l'anacrouse représente l'élan que prend la voix avant d'entrer dans cette carrière. La voix, pour nous servir d'une autre image, ne voulant pas, au commencement du vers, s'élever tout à coup jusqu'à l'arse, y monte peu à peu par les degrés de l'anacrouse. Comme cet élan ou cette montée successive de la voix est quelque chose de naturel, et, de plus, un moven de

marquer davantage l'arse au commencement du vers, l'anaerouse se trouve dans la métrique la plus cultivée comme dans la versification encore grossière. Il y a seulement cette différence, que dans la versification greeque, l'anacrouse est réglée et se place uniformément devant chaque vers, tandis que dans la versification islandaise, elle est sans règle et, pour ainsi dire, faeultative. Il suit de la nature même du mâlfylling, que ee remplissage ne doit pas renfermer des syllabes accentuées, ou des mots d'une grande importance par leur signification. Bien que le nombre des syllabes du mâlfylling ne soit pas fixé, il est elair que ce serait une faute de versification que d'entasser trop de syllabes au commeneement du vers, parce que leur trop grand nombre empêcherait la voix de glisser légèrement sur · elles, et que parmi plusieurs mots, il s'en trouverait au moins un qui aurait ou l'accent prosodique, on l'accent oratoire.

Quant au nombre total des syllabes qui entrent dans les vers du fornyrŏalag, il varie selon le nombre des thèses et selon l'étendue du màlfylling. Le vers se compose ordinairement de huit jusqu'à douze syllabes; il est done moius long que l'hexamètre gree, et à plus forte raison moius long que le clòka sanserit.¹ Malgré son peu d'étendue, le vers se partage par la césure en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il est très-intéressant de comparer le vers épique scandinave avec le vers épique des Hindous el le vers épique des Grecs. Pour meltre nos lecteurs à même de faire cette comparaison, nous nous permet-

deux hémistiches; mais ces hémistiches sont intimement liés entre eux par le sens, l'accent et l'allitération.

trons de dire ici quelques mots sur le çlóka sanscrit et sur l'hexamètre. Le caractère du vers épique hindou appelé çlôka, est un rhythme grave et posé, plutôt languissant que vif et sautillant, et c'est neut-être ponr cette raison que la tradition rapporte l'origine et le nom même du vers à un événement triste et déplorable. Le çlôka se compose d'nn distique, ou de deux vers dont chacun, pris séparément, porte le nom d'ardha-çlóka (demi-çlóka). Ces deux vers ont nne mesure égale, et seraient indépendants l'un de l'autre s'ils n'étaient pas réunis par le sens et quelquefois même, comme il nous semble, par le rhythme, puisqu'on remarque que le mouvement trop vif du premier vers est ralenti quelquefois dans le second, et que ce dernier efface et compense souvent, par sa vivacité, la trop grande pesanteur du premier. Le clôka embrasse trente-deux syllabes; par conséquent, le demi-clôka en contient seize, Chaque demi-clôka est partagé par la césure en deux moitiés ou hémistiches; de sorte que le cloka forme une espèce de période carrée dont les membres sont réunis par le sens, coupés en longueurs égales, et cadencées presque entièrement d'après le même rhythme. Cependant la forme du cloka n'est pas si roide, ni son allure tellement uniforme que le vers ne puisse pas exprimer également bien les mouvements les plus différents de la poésie on de la narration épique. Le çlôka comme le plus ancien de tous les mêtres sanscrits, est anssi le moins réglé et le plus libre de tons. Les deux hémistiches n'ont pas, l'un et l'autre, exactement les mêmes pieds, comme cela se remarque dans les vers épiques arabes, où, à l'exception des syllabes finales ou de la pause, les hémistiches se ressemblent entièrement. Chaque hémistiche se partage en deux pieds de quatre syllabes chacun. Parmi ces pieds, il n'y a que les derniers qui suivent nne certaine règle; les autres ont une allure tout à fait libre. Le rhythme général ou prédominant qui se fait entendre dans le clôka, est le rhythme iambique v -, dont la cadence convient parfaitement aux sujets grands, tels que ceux de la poésie épique.

Le vers épique des Grecs s'appelle hexamètre; il se compose, comme le nom l'indique, de six mètres ou de six pieds qui forment ensemble treize jusqu'à dix-sept syllabes ou temps. Ainsi l'hexamètre correspond

#### De l'Affitération.

Le second moyen de versification employé dans le fornyrbalag est l'allitération. Elle consiste en ce que chaque vers renferme au moins deux mots commencant par la même lettre. Ordinairement le vers renferme trois mots de cette espèce, dont deux se trouvent dans le premier hémistiche, et un dans le second; mais, en aucun cas, le vers ne doit renfermer plus de trois mots commençant par la même lettre, et ces lettres doivent toujours se trouver dans des syllabes accentuées. L'allitération appartient à la versification phonique, et, semblable à la rime, elle plaît par l'uniformité des sons qui viennent frapper notre orcille, Les lettres allitérantes ou rimantes, s'appellent en islandais lióSstafir (lettres du chant); celles du premier hémistiche se nomment, plus particulièrement, studlar (soutiens, étais). Al'exemple des Suédois et des Danois, nous aimons mieux les appeler lettres subordonnées. La lettre

pour la longueur à la moitié d'un (chàs, Un vers de trente-deux syllabes, comme le (chàs, est été naturellement trop long en gre. De même que les mois grecs n'ont pas une longueur démesurée comme les sesquipédals urées de sonseit, de même l'hexambter renferme un nombre de pirds suffissant pour l'abondance du style épique, sans pourtant s'étendre dans des périodes à petre d'haletine. Malgré cette différence de longueur, l'hexambter à l'alture aussi majestausue et en même temps aussi libre que le clôla. A l'exception des dens demicrs pirds dont le mêtre est à pen pels fine et invarsible, tous les autres pirds puuvent marcher librement ou par dactyles, ou par spondées, on par trechèes. L'hexambter se spréte donc à mercille la posicie

rimante du second hémistiche porte le nom de hōfu\$stafr (lettre capitale ou lettre principale 1), peut-être parce qu'elle donne le plus de peine au poête, obligé de ehereher un troisième mot qui fasse allitération avec les deux mots du premier hémistiche, ou, ee qui est plus vraisemblable, paree qu'étant, pour ainsi dire, l'écho de l'allitération, cette lettre éveille principalement notre attention sur les lettres qui riment ensemble dans le vers. L'allitération peut se faire par des consonnes ou par des voyelles. Toutes les voyelles, sans distinction, riment ensemble; on préfère même que l'allitération soit formée par des voyelles différentes. La lettre e compte quelquefois pour une voyelle. Si les lettres rimantes sont des consonnes, il faut qu'elles soient exactement les mêmes pour qu'il y ait allitération: ainsi les consonnes b, p, f, ou d, t, b, ou a, k, h, bien qu'elles soient homorganiques, n'allitèrent pas ensemble. La consonne simple s ne rime pas suffisamment avec les consonnes composées sk. sp. st. Cependant ql, bl, etc. allitèrent avec qr, br, paree que épique ou narrative qui, suivant le monvement de la narration, est tantôl grave et posée, tantôl vive et légère. Le rhylhme primitif el dominant de l'hexamètre, est le rhythme dactylien - v qui suivant l'influence des différents mouvements de la poésie, s'entremèle de rhythmes spondaïques -- et trochaïques - .

<sup>3</sup> D'après Rosk, les deux lettres rimantes do premier hémistiche s'appellent liédsteffer, et celle du second hémistiche se nomme kéfadsteff. Mais il nous semble que hiódsteff est un nous générique propre à toutes les lettres allitérantes du vers. Le nom kéfadstaft n'est pas oppaé à liodstaft, mais à studie;

les consonnes liquides l et r se confondent aisément, comme nous l'avons vu page 80; hr ou hl allitèrent encore dans les anciennes poésies avec la eonsonne simple h; mais depuis qu'en islandais h s'est changé en une aspiration presque imperceptible, hl et hv riment seulement avec l et v.

Quant à l'effet acoustique produit par l'allitération, notre oreille ne peut plus en juger suffisamment. Nous ne sentons l'allitération que quand les lettres rimantes se montrent en assez grand nombre et à de petits intervalles comme dans ce vers de Racine:

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes?

mais deux ou trois lettres allitérantes dispersées parmi six jusqu'à dix mots, comme dans le vers scandinave, passeraient presque inaperçues dans notre poésie. D'après cela, on serait tenté de croire que l'allitération était faite, comme l'acrostiche et autres jeux de versification, pour l'œil et non pour l'oreille. Cependant plusieurs raisons s'opposent à ce qu'on admette cette opinion. D'abord, la poésie ancienne était chantée et non pas lue; les poèmes de l'Edda furent transmis de bouche en bouche longtemps avant d'avoir été mis par écrit; ensuite, l'allitération est trop généralement usitée dans la versification de tous les peuples gothiques et germaniques, pour qu'elle puisse être un simple jeu frivole. En effet, nous trouvons l'allitération non-seu-lement dans la poésie seandinave, mais encore dans les

plus anciennes poésies anglo-saxonnes; elle a passé même dans quelques vers latins faits en Angleterre, et elle s'est conservée dans la versification anglaise jusqu'au temps de Chaucer et Spencer. L'allitération se fait également remarquer dans les anciens monuments littéraires de l'Allemagne comme, par exemple, dans l'oraison wessobrunnienne, en vieux haut allemand: dans le fragment de Hildebrand et Hadubrand, et dans l'Harmonie des évangiles écrite en vieux saxon. L'allitération est peut-être un héritage que les peuples germaniques ont apporté de l'Asie; car les poêtes hindous, comme Kalidâsa 1, connaissaient ce genre de versification, et la consonnance, qui est une espèce d'allitération, se trouve déjà dans les plus anciennes poésies des Chinois 2. Enfin, il faut se rappeler que l'allitération a la même origine et le même but que la rime, qui, tout le monde en conviendra, n'est pas faite pour l'œil, mais bien certainement pour l'oreille.

Pour comprendre comment l'allitération a pu se faire sentir suffisamment dans les vers, il faut considérer que les peuples qui en faisaient usage, y portaient une attention à laquelle nous ne sommes pas accoutumés. Ils recherchaient cette uniformité de son, ces consonances et assonances avec autant de plaisir que nous, nous cherchons la rime au bout de nos vers. Ensuite, comme leurs poésies étaient chantées ou

<sup>1</sup> Voyez Asiatic Researches, t. X, p. 402.

Voyez Abel Rémusat , Grammaire chinoise, p. 171.

#### INTRODUCTION GENERALE.

déclamées, les lettres rimantes étaient bien plus marquées qu'elles ne le sont dans une simple lecture. Enfin, il y avait deux règles de versification dont l'observation stricte contribua beaucoup à faire ressortir davantage l'allitération, et à attirer sur elle toute l'aftention de l'oreille ; la première de ces règles était de ne placer les lettres rimantes que dans des mots marqués par l'accent oratoire et prosodique; la seconde, d'isoler la syllabe allitérante, autant que possible, en évitant de mettre dans son voisinage des syllabes non accentuées commencant par la même lettre. Par ces deux moyens, on arrivait nécessairement à donner plus de relief à l'allitération; car d'un côté, le son allitérant devait se prononcer distinctement, parce que, loin de se perdre dans des mots sur lesquels la voix eût légèrement glissé, il se trouvait, au contraire, favorablement placé dans des syllabes sur lesquelles l'accent appelait de préférence l'attention de l'oreille. D'un autre côté, la syllabe rimante, par cela même qu'elle était plus isolée dans le vers, était mieux marquée et ressortait avec plus de netteté.

#### 5 VI.

#### DE RHYTHME DE PORNYRDALAG

Avant de passer à l'explication du liébahâttr, qu'il nous soit permis de dire encore quelques mots sur le rhythnie du fornyrbalag proprement dit. Quand on lit les vers de la Vôluspà à haute voix et en les accentuant convenablement, on entend aisement la modulation d'une certaine espèce de rhythme. Quel est le rhythme qui se fait entendre dans le fornyrŏalag? Il nous semble que c'est le rhythme trochaïque qui prédomine dans le vers; mais il ne se montre pas tout pur, parce que la versification scandinave n'est pas basée sur la quantité prosodique. Si fon pouvait appliquer à la versification scandinave les principes de la métrique grecque, nous dirions que le vers du fornyrŏalag se compose originairement et essentiellement de quatre trochées, ou de deux ditrochées. Le thème rhythmique général dont les différents vers nous présenteraient les nombreuses variations, serait donc le suivant:

#### s VII.

## DU LIÖDAHÄTTR.

La seconde espèce de fornyrbalag ou de versification épique s'appelle libbaháttr. Cest d'après cette versification que sontcomposés stos deux poèmes Vafprößnismâl et Lokasenna. Le liöbaháttr est dérivé du fornyrbalag, ou pour mieux dire, c'est un fornyrbalag modifié: par conséquent, ce que nous avons dit de celui-ci s'applique aussi, en grande partie, à celui-là. La seule différence entre les deux espèces consiste en ce que la strophe du liöbaháttr ne renferme pas, comme celle du fornyrbalag, quatre vers tout à fait semblables les

uns aux autres; mais le second et le quatrième vers ne sont, pour ainsi dire, que des hémistiches en comparaison du premier et du troisième. Le plus souvent, il n'y a que deux lettres rimantes dans les vers du liòōahâttr; et par la négligence des poêtes, les lettres allitérantes ne sont pas toujours placées dans des syllabes accentuées.

Quant au mâlfylling, il a quelquefois pris une extension démesurée, surtout dans les vers deuxièmes et quatrièmes qui, par leur peu de longueur, ne permettaient pas au poête de développer entièrement sa pensée et le forçaient à entasser dans le mâlfylling les mots nécessaires pour compléter le sens. En général, les règles de la versification sont bien plus souvent négligées dans le liòSahâttr que dans le fornyrSalag proprement dit. Cela prouve que le premier est moins ancien que le second, et qu'il appartient à une époque où l'ancienne versification épique tombait déjà en décadence.

Comme les vers ne sont pas tous de la même longueur, le rhythme du liòōshaĥtre est, il est vrai, moins grave et moins posé que celui du fornyrōalag; mais il est aussi moins monotone, parce que les petits vers y alternent agréablement avec les grands. Si l'on comparce le fornyrōalag à l'hexamètre, on peut comparer le liòōshahtr au mètre élégiaque ou au pentamètre.

Quelquesois les quatre vers qui composent la strophe du liôδahâttr, ne suffisent pas au développement que

le poëte voudrait donner à sa pensée. Dans ce cas, le quatrième vers, qui est une espèce d'hémistiche pour la longueur, en comparaison du premier et du troisième, est remplacé par un grand vers encore suivi d'un petit (Vaf prasnismal, v. 174-175). Quelquefois la strophe se compose de six vers, dont le cinquième est semblable aux vers premier et troisième, et le sixième aux vers deuxième et quatrième (Vaf). v. 224-225). Le quatrième vers est aussi parfois suivi d'un autre petit vers qui lui est entièrement semblable (Vaf b. v. 169-170; Lokasenna, vers 52-53, 219-220, 265-266); il est même suivi de deux petits vers dans Lokasenna, v. 93-95. A part ces anomalies, qui du reste se présentent aussi dans le fornyrbalag, la strophe suit, par rapport à sa longueur et à sa composition, les mêmes règles dans le liôbahâttr comme dans le fornyr Salag proprement dit.

# S VIII.

En islandais la strophe s'appelle erendi, (énoncé, proposition), parce que chaque strophe doit renfermer une pensée complète ou un tableau achevé. Elle s'appelle aussi visa (air, couplet), parce que quand les vers sont chantés, le même air recommence après chaque strophe. Le visa se divise en deux moitiés appellées visa helmingar (hémistrophes). La première moitié embrasse les deux premièrs vers, et la seconde les deux

autres. Les vers qui composent l'hémistrophe sont ordinairement liés ensemble par le sens : chacun d'eux porte le nom de visa-fiorbungr (quart de strophe). Le nombre des strophes dans les poemes dépend et du sujet et de la manière dont le sujet est traité. Quant aux poëmes épiques, le caractère de ce genre de poésie exige que le poême ait une longueur convenable. Cependant cette longueur ne dépasse jamais cent strophes ou quatre cents vers, excepté lorsque le poême présente dans son milieu un point de repos, ou qu'il se divise en deux grandes sections. Rask fait observer que la plus longue des rhapsodies d'Homère embrasse huit cents vers; de sorte que deux vers grecs répondent à un vers scandinave. Nous ajoutons que les rhapsodies ou épisodes des poêmes épiques sanscrits n'embrassent pas ordinairement au delà de quatre cents çlôkas ou buit cents demi-çlôkas. Il y a, par conséquent, à peu près la même proportion entre la longueur des rhapsodies hindoues, grecques et islandaises, qu'entre la longueur du clôka, de l'hexamètre et du fornyrbalag; et cette longueur des chants épiques, laquelle, proportion gardée, est la même dans l'Inde. la Grèce et la Scandinavie, paraît être la limite naturelle qu'un récit épique ne saurait dépasser sans fatiguer et le poête et l'auditeur.

#### S IX

## LA DIVISION DE LA STROPHE EN QUATRE VERS. ATTAQUÉE PAR BASE.

Nous pourrions terminer ici ce que nous avions à dire de la versification de nos trois poemes, s'il ne nous restait une question à discuter sur laquelle nous appelons toute l'attention des savants. On aura remarqué. en jetant un regard sur le texte et la traduction de nos trois poêmes que la division dès strophes en vers n'y est pas la même que dans les éditions qu'on a faites des poésies de l'Edda. Nous avons divisé en quatre vers les strophes de la Vôluspa qu'on divise ordinairement en huit, et en suivant le même système dans Vasprûsnismâl et Lokasenna; nous avons également divisé en quatre vers les strophes qui sont ordinairement formées de six. Quelles sont les raisons qui nous ont fait abandonner la division vulgaire et comment justifier cette innovation? Avant tout, nous dirons que s'il y a innovation, nous n'en sommes pas l'auteur, mais seulement le partisan; MM. Grimm ont fait cette innovation bien longtemps avant nous. Nous pourrions donc nous retrancher derrière des noms aussi illustres : mais comme dans la science il n'y a d'autre autorité que celle de la démonstration, et qu'un noni, quelque grand qu'il soit, ne vaut jamais des preuves, nous n'oserions pas suivre l'exemple des frères Grimm, si nous ne nous y crovious pas autorisé par des raisons suffisantes. Un des plus grands philologues de notre époque que la mort a trop tôt enlevé à la science, le Danois Rask, s'est déclaré formellement contre la manière de diviser les strophes, adoptée par MM. Grimm. Nous ne savons pas si les deux frères croient devoir maintenir ou abandonner leur opinion; nous ignorons même quels ont été les motifs et les raisons qui les ont portés à adopter le nouveau système. Nous nous trouvons donc sans autiliaire, et réduit à nos propres moyens, pour défendre la nouvelle division contre les objections de Rask.

#### S X.

### LES OBJECTIONS DE RASK RÉPUTÉES.

L'illustre Danois a rassemblé dans sa Grammaire anglo-saxonne, au chapitre de la versification, tous ses arguments contre la division de la strophe en quatre vers. Nous allons les reproduire successivement, les accompagner de nos observations, et ajouter à la fin les preuves qui nous semblent militer en notre faveur. Les raisons qui ont porté Rask à s'opposer au système consistant à réunir chaque fois deux lignes en une seule pour en former un vers, sont les suivantes :

I. «La nouvelle manière de diviser les strophes est, «dit-il, contraire à l'usage des nations scandinaves, «depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours.»

Avant de répondre, nous allons présenter la question sous son véritable point de vue. Il ne s'agit pas de savoir si l'on avait ou si l'on n'avait pas l'usage d'écrire les vers en une ou deux lignes : cette question purement graphique ne nous intéresse, pas en ce moment. Ce dont il s'agit, c'est de savoir si chacune des six ou huit lignes dans lesquelles, selon Rask, la strophe doit être partagée, forme réellement, à elle seule, un vers complet. La première objection de Rask ne touche donc nullement au fond de la question. Il se peut que l'on ait eu quelquefois l'usage d'écrire les vers en petites lignes, mais nous contestons que cet usage ait été général et surtout qu'il soit ancien, Anciennement on écrivait les vers de la même manière que la prose, tout se suivait dans la ligne sans distinction, ni de vers, ni de strophe. C'est ainsi que sont écrits les plus anciens manuscrits de l'Edda, le Codex regius et le Fragmentum membraneum. Mais quand même on eût écrit le vers en deux lignes, faudrait-il en conclure que chacune de ces deux lignes doit être considérée comme un vers complet, uniquement parce qu'elle forme dans l'écriture une ligne à part? Tout le monde conviendra que le vers est indépendant de l'écriture, et que, par exemple, un hexamètre reste un hexamètre, et ne forme jamais plus d'un seul vers, qu'on l'écrive en une ou deux, ou même en trois lignes. Mais tonjours est-il vrai de dire que ce serait une faute que d'écrire l'hexamètre en plusieurs lignes.

parce que la voix baissant et s'arrètant naturellement après chaque ligne changerait complétement le rhythme de ce vers. Si donc l'on a eu quelquefois l'usage singulier de diviser le vers seaudinave eu l'écrivant en deux lignes, il ne faut pas en conclure que nous ne soyons pas en droit de réunir les hémistiches que le mauvais goût des copistes, ou leur système graphique a séparés dans l'écriture.

II. «C'est contraire à l'usage plus ancien encore des « Anglo-saxons qui, dans beaucoup de manuscrits, ont « eu soin de séparer les vers par des points. » Cette deuxième objection rentrant entièrement dans la première, on peut y faire la même réponse : des points mis à la fin d'une ligne, prouvent-ils que cette ligne, à elle seule, forme un vers? Mais il y a plus : s'il était vrai que les points indiquent ordinairement la longueur du vers, et que la véritable longueur du vers fût celle qu'a indiquée Rask, il faudrait qu'il y eût un point après chacun des vers de cette espèce. Or, dans les deux plus anciens manuscrits de l'Edda, les points ne se trouvent pas à l'endroit où, selon le système de Rask, le vers serait fini : ils ne se trouvent ordinairement qu'à la fin des hémistrophes; donc de deux choses l'une : ou les points n'indiquent pas la fin du vers dans les manuscrits de l'Edda, ou les vers ont une tout autre longueur que celle que Rask voudrait leur donner. Dans l'un et l'autre cas le second argument de Rask prouve contre lui-même.

III. «C'est contre toutes les règles de l'ancienne « versification gothique qui veut que toujours deux « lignes soient jointes par l'allitération en tous cas et « en toute espèce de vers, excepté quand deux lignes « ainsi liées ensemble sont suivies d'une autre ligne « à part. Il y a plus : c'est contraire à la dénomination « donnée aux lettres rimantes, dont les deux premières « placées dans la première ligne sont nommées studiar, « et celle placée dans la seconde est nommée lettre « capitale, parce qu'étant toujours placée à la tête du « vers, elle a une place fixe et peut facilement être « trouvée. La dénomination de lettre capitale serait « absurde si la lettre pouvait être placée au milieu ou à « la fin de la ligne. » Nous répondons : 1° Il n'y a aucune règle qui nous dise que les lettres allitérantes doivent se trouver réparties dans deux lignes au lieu d'une; au contraire, des vers avec allitération très-anciens prouvent que les lettres rimantes se trouvaient placées dans un seul et même vers : ainsi, par exemple, dans les épitres de Boniface, on lit les vers suivants :

> Nitharde nunc nigerrima Imi cosmi contagia Temne fauste tartarea Hæc contra hunc supplicia, etc. etc.

2° Le cas que Rask voudrait faire passer pour un cas exceptionnel à sa prétendue règle de versification n'est pas une exception : c'est au contraire l'état normal, comme le prouvent les vers que nous venons de citer.

3° Si la règle que Rask établit si gratuitement existait, elle s'appliquerait tout au plus à l'écriture, et ne prouverait pas encore que deux lignes d'écriture forment nécessairement deux vers. 4º La principale raison qui nous porte à considérer deux lignes renfermant des lettres rimantes, comme formant un seul et même vers, c'est précisément parce que ces deux lignes sont, pour nous servir de l'expression même de Rask, liées ensemble par l'allitération. Pourquoi donc diviser ce qui est naturellement lié et uni ensemble? Pourquoi l'allitération serait-elle une cause de séparation? N'est-elle pas plutôt le meilleur moyen de reconnaître les parties qui composent un vers? n'estelle pas le meilleur lien qui les tienne réunies? Les lettres allitérantes sont l'une l'écho de l'autre : ainsi, il y a rapport, corrélation entre elles : par conséquent on ne saurait les séparer l'une de l'autre sans détruire ce rapport, sans détruire l'allitération ellemême. 5° La dénomination de höfu Stafr (lettre capitale) ne doit pas être prise dans le sens de lettre qui se trouve à la téte, ou au commencement de la ligne; car la première des lettres appelées studiar se trouve tout aussi bien au commencement de la ligne, et ne porte point le nom de höfu Sstafr. De plus, il n'est pas même vrai que le höfu Sstafr se trouve toujours à la tête de la ligne; il est souvent précédé des mots qui composent le mâlfylling. Hôfu&stafr, selon nous, veut dire lettre principale, parce qu'on la considère comme la principale parmi les lettres allitérantes. Ce nom ne saurait donc nullement prouver que les liò $\delta$ stafir doivent être nécessairement répétés dans deux lignes et non pas dans une seule.

IV. «Si l'on réunissait deux lignes en une seule dans « les petits vers , il faudrait faire la même chose pour « des vers plus longs. » Cette conséquence étant rigoureuse, nous l'admettons entièrement, et nous ne craignons pas qu'il résulte de notre système des vers d'une longueur démesurée. En effet, le vers le plus long que Rask puisse citer, et qui résulterait de la réunion de deux lignes en une seule, a seize syllabes: ce qui, ce nous semble, n'est pas une longueur excessive. Cependant, nous dirons qu'il y a un cas auquel la conséquence que Rask a tirée de notre principe ne serait pas applicable. Si un poête étendait l'allitération sur plusieurs vers uniquement pour vaincre de plus grandes difficultés, alors il serait absurde de vouloir réunir plusieurs vers en un seul vers. Mais, si le poête a voulu mettre l'allitération dans un vers long, de quel droit allons-nous couper ce vers en deux, sous prétexte qu'il nous paraît trop long?

V. « C'est contraire au caractère de l'ancienne ver-« sification scandinave, qui n'admet pas la césure « qu'on trouve dans les hexamètres et les pentamètres « grecs et latins, et ainsi ne connaît pas de vers plus « longs que ne l'est un vers grec ou latin de quatre » pieds. Ensuite, il est naturel de placer le mâlfylling

« au commencement du vers ; mais c'est absurde de « vouloir placer le mâlfylling au milieu du vers sans «le compter dans le mètre. » Nous répondrons, il est vrai que la versification scandinave, ne reposant pas sur la même base que la versification grecque, ne connaît pas la césure de l'hexamètre et du pentamètre. Mais faut-il en conclure qu'un vers scandinave ne puisse jamais dépasser la longueur d'un vers grec de quatre pieds? Admettons cependant cette conclusion bien qu'elle ne soit nullement rigoureuse; admettons même que les quatre pieds que Rask nous accorde soient du plus petit nombre de syllabes possible, c'està-dire que chacun se compose de deux temps : nous aurons donc au moins huit syllabes pour la plus grande longueur du vers scandinave. Mais huit syllabes, c'est tout juste la base que nous avons donnée au vers épique; nous disons la base, parce que, comme on sait, les syllabes ne sont pas comptées dans les vers islandais. Or on doit raisonnablement admettre que le vers épique est le plus long de tous les vers, parce que la poésie épique est la plus grave et celle qui admet le plus d'abondance de style. Nous sommes donc en droit de conclure que le vers épique scandinave se composait d'au moins huit syllabes, et non pas de quatre seulement, comme Rask le prétend. Quantau mâlfylling, il est vrai de dire que sa véritable place est au commencement du vers ; mais il peut aussi se trouver au commencement d'un hémistiche; dans ce cas, il remplit la fonction de césure, la voix s'y repose un instant pour reprendre sa course en s'élançant de nouveau dans la carrière. Du reste, il n'est pas plus absurde de ne pas compter dans le mètre, si toutefois on peut parler ici de mètre, le mâlfylling placé au commencement du second hémistiche, que de ne pas le compter lorsqu'il se trouve au commencement du premier hémistiche.

On voit que les objections élevées par Rask contre notre système ne sont nullement fondées. Nous allons maintenant résumer en peu de mots les raisons qui nous ont porté à diviser la strophe en quatre vers, et non pas en huit ou six.

1° Le vers tel que nous l'avons rétabli, est seul conforme au caractère de la poésie épique scandinave, parce qu'il a tout juste la longueur convenable à la richesse du style épique et à cette sobriété de mots qui distingue l'ancienne poésie islandaise. Il faudrait avoir une bien mauvaise opinion des poêtes scandinaves, s'ils avaient choisi pour la poésie épique de petits vers, qui seraient tout au plus à leur place dans une chanson anacréontique.

2° Si l'on divisait le vers épique scandinave en deux lignes, tout le rhythme en serait perdu, ou, du moins, il changerait entièrement de caractère. Ce serait comme si l'on coupait l'hexamètre en petits vers de deux pieds. Ces yers pleins de rhythme et de majesté:

## INTRODUCTION GÉNÉRALE.

Arma virumque cano Trojæ qui primus ab oris Italiam fato profugus, Lavinaque venit, etc.

144

divisez-les, d'après le système des petits vers, en

Arma virumque Italiam
cano, Trojæ fato profugus,
qui primus ab oris Lavinaque venit, etc.

il n'y a plus de rhythme, plus de poésic épique; c'est comme une belle statue mise en morceaux, ce sont des membra disjecta poetæ.

3º L'ancien vers allemand renferme quatre arses, et embrasse, par conséquent, au moins huit syllabes; et, chose remarquable, l'ancien vers épique ou narratif des Russes a également trois accents avec une désinence dactylique, et renferme au moins huit syllabes. Il est donc plus que probable que l'ancien vers scandinave a été composé d'une manière analogue.

4° Les strophes du poême épique allemand Der Nibelange Nöt se composent chacunc de quatre vers; si l'on admet notre système, il y a parfaite ressemblance entre la versification allemande et la versification scandinave.

5° Le nom de visufor vángr (quart de strophe), qu'on donnait au vers, prouve que, bien qu'on écrivit quelquefois la strophe en huit lignes, on entendait toujours réunir deux lignes pour en former un seul vers; car si la ligne eât compté pour un vers entier, on aurait certainement donné au vers le nom de visuáttingr (huitième de strophe). 6º L'allitération indique mieux que toute autre chose quels sont les membres qui composent le vers. Nous avons déjà dit, page 139, que les léttres allitérantes ne sont jamais réparties dans deux lignes. Rask lui-même eite des vers très-anciens, où l'allitération renjambe pas sur la seconde ligne; il dit même que ce genre d'allitération, qu'il considère ailleurs comme une exception à la règle, lui paraît être le plus ancien, parce qu'il s'approche de très-près de la versification finnoise : enfin il donne des exemples tirés de balades danoises et l'écreiques, où les lettres allitérantes se trouvent également dans une seule et même ligne, ou dans un seul et même vers.

Les raisons qui viennent d'être exposées nous semblent péremptoires; nous les soumettons avec confiance à l'examen des savants. Nous regrettons seulement de ne pouvoir plus les soumettre à l'illustre Rask lui-même, à la mémoire duquel nous apportons ici, avec sineérité, le tribut de notre respect et de notre admiration.

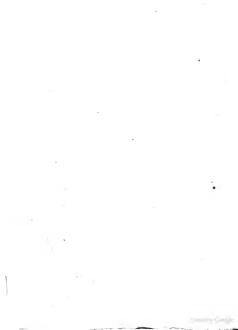

# SECONDE PARTIE.

# POËMES ISLANDAIS.

ı. VÖLUSPÂ.

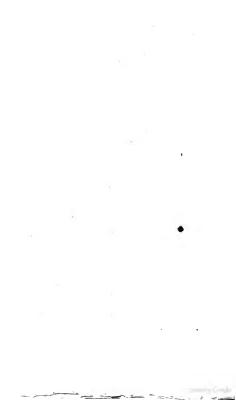

# INTRODUCTION.

## CHAPITRE -I.

.EXPLICATION. DU. TITRE . DU . POËME.

### 5 I.

DES PROPHÉTESSES OU DEVINERESSES, CHEZ LES PEUPLES

On ne saurait parfaitement comprendre le poème Vâluapá, si l'on ignorait quelle était la condition des prophétesses ou devineresses chez les peuples teuto-gobhiques. Nous exposerons donc succinctement leur histoire depuis le moment où elles se montrèrent pour la première fois dans les hordes des Cimbres et des Teutons, jusqu'au temps où, par l'influence du christianisme, elles disparurent entièrement dans le Nord.

Strabon 1 rapporte que dans l'armée des Cimbres ; il y avait des femmes àgées qui faisaient les fonctions de prétresses et de devineresses; elles portaient une cassaqué de lin, une ceinture en cuivre, et marchaient pieds nus. Quand on amenait des captifs au camp, elles se précipitaient sur eux, les jetaient à terre, et après les avoir traînés vers un grand vase, les égorgeaient avec leur épée; puis.

<sup>1</sup> Géographie, liv. VII.

par l'impection de leur sang recueilli dans le vase, elles prédisaient l'issue heureuse ou malheureuse du combat. D'autres, ouvrant le ventre anx captifs et fouillant dans leurs entrailles, deviuaient la bonne ou mauvaise fortune de l'expédition. Quand l'armée se battait, elles frappaienţ à coups redoublés les peaux des tentes du camp, et mélaient ains l'effroi du bruit à l'horreur des batailles.

On tronve des devineresses ou magiciennes dans l'armée de Filimer, fils de Gandarik et cinquième roi des Gotts. Ces fentmes étaient moins agées que les prêtresses des Cimbres, elles se nomuaient aliorunnes, et se faisaient remarquer par leurs déréglements; c'est pourquoi elles devinrent suspectes à Filimer, qui les expulsa toutes de son armée. D'après une autre tradition, les aliorunnes quitant le camp de Filimer et du roi goth Idandrès, allòrent s'établir dans les forêts de la Prepontide où, par leur commerce avec les faunes, elles devinrent mères des Huns !

Chez les peuples teutoniques, la divination avait un caractère plus relevé. Du temps de Jules César, quand les Germains faisaient la guerre, c'était ans mères de famille de déclarer par sortilége et par oracles si l'on devait combattre, ou diffèrer la rencontre avec l'enneni <sup>2</sup>.

Un peu plus tard, il y avait chez des tribus sédentaires de la Germanie, une prêtresse ou devineresse qui jouissait d'un grand crédit. Elle se nommait Aurinia 3, nom qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jornandes, de Rebus geticis, ed. P. Bross, cap. XXIV; Cornel. Agrippa, de occulta Philosophia, lib. HI, cap. XXXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jul. Cæsar, de Bello gallico. 1, 50.

<sup>3</sup> Tacitus, Germania, cap. VIII.

ressemble assez à celui d'aliorumne qu'on donnait aux magiciennes chez les Goths.

Sous l'empereur Vespasien, Véléda, de la fribu des Bructères, exerçait en Germanie, un grand empire sur sa nation. Elle était vierge, et passait presque pour une divinité; car, dit Tacite, les Germains croyaient que beaucoup de femmes étaient douées d'un esprit prophétique et divin, et qu'il y avait efs elles quelque chose de saint et de prévoyant. Véléda habitait une haute tour où elle rendait ses oracles; on ne pouvait ni la voir, ni lui parler; un de ses parents rapportait ses réponses à ceux qui venaient la consulter. Bien qu'elle etit prédit la victoire aux Germains et la destruction des légions, sa nation fut vaincue; elleméme fut conduite à Rome où elle figura dans la marchet triomphale du vainqueur!

Sous le règne de l'empereur Domitien, on rendit dans la Germanie occidentale un culte presque divin à une prophétesse nommée Ganna 2. Il y avait sans donte chez les tribus germaniques encore d'autres femmes qui jouissaient des mêmes honneurs; mais l'histoire n'en a pas conservé le souvenir.

Quant à la tribu des Francs, la tradition rapporte que Marcomir, le second roi de ce peuple, après avoir été battu par les Goths, consulta une aliorunne ou alrane pour savoir quel serait son avenir. Cette femme ît paraitre devant le roi, au milieu de la unit, un spectre qui avait trois têtes, une tête d'aigle, une de lion et une de crapaul.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tacitus, Germania, cap. v111, Histor. IV, 61, 65; V, 22, 24; Statius, Sylv. I, 4, v. 90.

Dio Cassius, lib. LXVII, cap. v.

Cela devait signifier que les descendants de Marcomir vaincraient les Romains, les Gaulois et les Goths <sup>1</sup>.

Plus tard, du temps du roi Charibert et de Guntchranne (Gontran), lorsque le christianisme s'était déjà répandu en France, il y avait une pythonisse qui prédit de Guntchranne non-seulement l'année, mais aussi le jour et l'heure de la mort du roi Charibert, Dans l'année 577, Guntchranne voulant savoir quelle serait sa destinée, envoya consulter la pythonisse; il en ent cette réponse, que le roi Chilpérik trépasserait dans l'année même; que Mérovech, à l'exclusion de ses frères, aurait tout le pouvoir royal; que lui, Guntchranne, serait duc du royaume pendant cing ans 3, etc. etc.

Vers la fin du vr siècle, vivait en France une femme serve qui avait l'esprit de Python, et qui, par ses divinations, fit gagner beaucoup d'argent à son maître. Elle parvint à acheter sa liberté et exerça ensuite son métier pour son propre compte <sup>3</sup>.

Sous Charles-le-Chauve, en l'an 847, une alrune allemande vint à Mayence : son nom était Thiota; et son séjour dans cette ville fit tant de bruit que les annales de Fulde en ont fait mention <sup>4</sup>.

#### S II.

DES VALAS (VÔLUR) CHEZ LES PEUPLES SCANDINAVES.

Comme les peuples scandinaves étaient de race go-

- <sup>1</sup> Münster, Cosmographia, lib. II, cap. xxx; Lazius, de Migratione gentium, lib. III, p. 83.
  - 2 Gregorii Taronensis opera, ed. Ruin. p. 216.
  - <sup>3</sup> Ibid. p. 368.
  - \* M. Pertz, Monumenta, etc. I, p. 365.

thique, la divination fut excrée chez eux dans l'origine par des prêtresses appelées aliorumnes. Mais bientôt l'ancien culte barbare des Cimbres et des Goths fut remplacé par une nouvelle religion. Le culte d'Odin ou l'odinisme se répandit dans toute la Scandinavic. Ce culte était simple et grossier; il ressemblait, dans son ensemble et dans ses pratiques, à la religion des anciens Arabes idolàtres avant l'islamisme<sup>1</sup>. Le chef de la tribu, ou le roi avec les douze hommes les plus marquants de sa suite, présidait à tous les actes religieux. Le service des temples était confié à des prêtres (godar) ou à des prêtresses (hof-gydur) qui faissient les sacrifices et interprétaient les oracles des dieux.

Les prêtresses qui n'étaient, au commencement, que les organes de la divinité, rendirent bientôt des oracles en leur propre nom, et au lieu de rester simples interprêtes des dieux, elles se firent prophétesses, ou interprêtes de la destinée elle-même. Par ce changement, la prophétesse devint un personnage distinct de la prêtresse, et la divination pouvait s'exercer indépendamment des fonctions saccrédales.

La mythologie qui dans ses fictions copie toujours la vie réelle, créa à l'imitation des prophétesses les trois Nornes qui présidaient à la destinée humaine. Plus tard les prophétesses devinrent à leur tour les images ou les représentantes des Nornes; elles en prirent le nom et reçurent comme elles des honneurs divins. On venait demander leurs oracles (lti frétlar), et elles les ren-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyer ma dissertation de Religione Arabam anteislamica, Argentorati, 1835.

daient avec solennité dans le temple, assises sur des siéges élevés comme en avaient ordinairement les dieux. Après leur mort, on plaça quelquefois leurs statues dans le sanctuaire, et elles-mêmes furent mises au rang des Nornes mythologiques. C'est ainsi qu'on doit expliquer l'origine d'un grand nombre de Nornes adorées dans les temples. Telles ont été, sans doute, les trois Parques que le roi danois Fridleif interrogea sur le sort de son fils Olaf 1. Telles ont encore été Thòrgerdr et Irpa dont les statues étaient placées auprès de celle de Thôr dans un temple norvégien 2.

Les prophétesses portaient généralement le nom de spâkonur (femmes de vision); et si elles avaient déjà pris un caractère mythologique, on les appelait plus particulièrement spádísir (intelligentes de vision). Il y eut aussi des prophètes (spámenn), et on en trouve même quelquesuns dans la mythologie, comme par exemple Mimir le géant, dont la tête fut conservée par Odin qui allait la consulter dans les affaires difficiles5. Tel était encore Gripir, qui prédit l'avenir à Sigurd 4. Mais les prophétesses étaient en bien plus grand nombre, et elles jouissaient généralement de plus de crédit et de plus de vénération.

Plus tard, les spakonur se séparèrent entièrement des prêtresses; elles quittèrent les temples, et pratiquèrent leur science en voyageant dans le pays. De cette manière la prophétie ne tarda pas à devenir un métier, et cette

Saxo Grammat. ed. Francf. p. 92.

Nidlssaga, chap. LXXXIX. 5 Völuspå, v. 192.

<sup>\*</sup> Edda-Semundar, Gripis-Spd.

industrie fut bientôt exploitée par des femmes qui, manquant du talent nécessaire à leur état, substituérent à la prophétie les opérations mystérieuses de la magie. Cependant, quoique métier, la prophétie ou la magie était encore honorée, parce que les spákonur savaient se donner du relief et de l'importance aux yeux des grands et du peuple.

Les spakonur se nommaient aussi völur; elles parcouraient le pays, principalement pendaut l'hiver lorsque les vassaux dounaient des festins à leurs seigneurs. On les invitait partout avec empressement. Elles prédirent l'avenir aux rois et aux particuliers, et décidèrent quelquefois des questions de droit difficiles. L'histoire nous a conservé les noms de quelques valas tels que ceux de Thôrdise1, de la spàkona Thuridr 2 en Islande, et de Thôrbiörg dans la colonie islando-norvégienue du Grænland. Thôrbiörg était surnommée la petite Vala : elle jouissait de beaucom de crédit auprès des grands et auprès du peuple. Un jour, Thôr kill voulant la consulter sur la durée de la famine et des maladies qui désolaient la contrée, l'invita à se rendre chez lui. Elle vint sur le soir et fut reçue avec distinction. Son habillement consistait en un surtout bleuatre convert du haut en bas de petites pierres; son collier était de grains de verre, sa coiffure de peau d'agneau noir doublée de peau de chat blanc. Elle tenait en main un baton dont la pomme était de cuivre jaune incrusté de pierreries. De sa ceinture pendait une gibecière qui renfermait des instruments de magie. Elle avait des souliers

Fornmanna Sog, I, 255.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Isten:k. Sog. 1, 58, 205.

de peau de veau avec tirants terminés en petites boules de cuivre. Ses gants étaient de peau de chat, noirs à l'extérieur et blancs dans l'intérieur. Elle portait, du reste, quelques ornements qui faisaient partie du costume des femmes nobles. Thôrbiörg alla occuper un siége qui était placé dans un endroit élevé. Après le souper, elle se fit chanter une ancienne chanson magique pour réveiller son esprit prophétique; mais ce ne fut que le lendemain qu'elle prédit à Thôrkill, que la famine et les maladies cesseraient au printemps prochain : elle prédit aussi une destinée hourcusc à la fille Gudride qui lui avait chanté la chanson magique. Les gens de la maison vinrent ensuite la consulter l'un après l'autre; et lorsqu'elle eut répondu à toutes leurs questions, elle se retira pour se rendre dans unc autre maison où on l'avait également invitéc 1.

Les valas ne prophétisaient pas seulement l'avenir des personnes adultes, elle prédisaient aussi la destinée des enfants nouveaux-ués. Anciennement il était d'uasge que le père 2 allat au temple consulter les Norues sur le sort de son fils. Plus tard ce furent les valas qui, pour gaguer leur vie, s'empresserent de se rendre dans la maison où un enfant venait de uaitre. La fable mythologique qui, comme nous l'avons dit, est l'expression des mœurs du temps, nous retrace fidélement l'image des valas dans la personne des Norues accourant à la naissance des héros. Ainsi il est dit que dans la nuit, au milieu d'un orage, les Norues arrivèrent à Bralundr où Borghilde venait de mettre

<sup>1</sup> Edda-Semundar, éd. de Copenhague, t. III, p. 5.

<sup>1</sup> Voyez Saxo Grammat. p. 92.

au monde son fils Helgi qui plus tard est devenu illustre comme vainqueur de Hunding!. Il est également dit que des vôlur qui parcouriaent le pays vinnent dans la maison du père de Nornagest?, et que cet enfant reçut au berceau, précisément à cause de cette visite, le nom de Nornagest ( hôté des Nornes).

Les valas assistaient aussi aux enfantements laborieux, et aidaient les femmes en travail par leurs incantations (galdrar) qui, à ce qu'on croyait, produissient une prompte et heureuse délivrance. Aussi voit-on dans la tradition mythologique que Borguy, fille du roi Heithrek, ne pouvant accoucher de deux jumeaux qui étaient le fruit d'un amour chandestin, fut enfin délivrée par les incantations efficaces d'Oddrune, sœur d'Attila<sup>5</sup>.

L'incantation des valas faisait non-seulement accoucher les femmes, mais elle guérissait aussi les blessures les plus graves. Ainsi la vala Gróa, femme d'Orvaudil, entreprit de fermer, par ses chants, la plaie profonde que le géant Skrymnir' avait faite au dieu Thôr. Il y avait dans l'antiquité, un devin nonmé Vidôlfr qui employait principalement son art à faire des cures merveilleuses. La mythologie qui aime à inventer des généalogies et à imaginer des rapports de famille entre les divers personnages de la fable, considère ce Vidôlfr comme le père de toutes les valas. Se mythe nous provue clairement que l'art de

Helgakvida, strophe 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Jul. Biörner, Nordiska kämpa Datter. Stockh. 1737.

Sæmundar-Edda, Oddrûnar gråttr. strophe 6. « Snorra-Edda, p. 110, 111.

<sup>&</sup>gt; Samundar-Edda , Hyndluliod , 31.

gnérir n'était pas le moins estime dans les spàkonur, pnisqu'on les fait descendre tontes de Vidôlfr qui excellait dans cet art.

De même que les spàkonur et les spàmenn pouvaient

guérir les blessures et les maladies, de même ils pouvaient aussi produire, par leurs opérations magiques, différents effets pernicieux. C'est pourquoi on achetait leur service quand on voulait nuire à un ennemi, ou lui ôter secrètement la vie. On raconte qu'un jour Thangbrand, grand promoteur du christianisme en Islande, se rendait à l'assemblée générale (althing), quand tout à coup la terre s'ouvrit sons ses pas : son cheval fut englouti, et luimême n'échappa à la mort que par miracle. Les chrétiens attribuèrent cet éboulement de terrain au maléfice d'un magicien paien nommé Galdra-Hedinn 1. On employait. pour nuire, deux espèces de maléfices, le meingaldr (incantation funeste) et les gerningar (opérations). Le meingaldr consistait en imprécations lancées secrètement contre la personne à laquelle on voulait causer quelque désastre, Les paroles de l'imprécation étaient accompagnées d'une action symbolique qui indiquait le genre de malheur qu'on désirait produire. Les gerningar s'employaient quand on voulait faire tomber une forte grêle pour gâter les semailles, on pour déconcerter l'ennemi au milieu du combat, on bien quand on vonlait exciter, sur terre ou sur mer, un tempête (görningavedr) pour faire périr une flotte ou pour mettre une armée en déronte. Tels étaient les maléfices que pouvaient produire les spàdisir Thôr-

Kristnisaga, chap. VII, p. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fornm. 36g. 11, 13h sqq

gerdr Irpa<sup>2</sup>, Heidi, Hamglom, Ingjihing<sup>3</sup> et autres, quand on demandait leur assistance. Un autre maléfire consistait à envelopper tout à coup l'ememi dans un bouillard épais ou dans une obscurité complète, de sorte qu'il était comme aveuglé<sup>2</sup>. Ce nauge enveloppan ( hulinshilam<sup>2</sup>) on s'en servait aussi pour se rendre invisible; c'était le nimbus des anciens dont les divinités s'entouraient pour ne pas être aperques des mortels.

Le maléfice le plus efficace était produit par le seidr; c'était une espèce de magie qui s'opérait sur le feu et au moyen de l'incantation. Cette magie paraît remonter aux habitants primitifs de la Péniusule scandinave, lesquels ont,été refoulés vers les contrées septentrionales par les peuples gothiques. En effet les Pinnois excellaient dans le seidr, et on aliait chez eux apprendre les opérations et les pratiques de cet art. Aussi voit-on toujours dans l'histoire de la Norvége, les Finnois représentés comme de grands enchanteurs ou magiciens.

Aucommencement le seide n'était pas un art méprisé ou détesté, puisque Odin lui-même l'exerçait quelquefois\*, et que la d'esse Freyia passait pour l'avoir fait connaître, la première, aux Ases ou dieux scandinaves\*. On croyait qu'au moyen du seidr, on pouvait prendre telle forme ou peau (ham) qu'on voulait, et traverser les airs

- Fornaldar Sog. II, 72; III, 219, 442.
- Fornmanna Sog. II., 141; Fornaldar Sog. III, 219, 338. Saxo Grammaticus, liv. VII.
  - 3 Cf. Tarnkappe, dans le Nibilungenot. I, 98, 442, 1060, etc.
  - Saga Halfdanar Svarta, chap, viii.
    Ynglinga Saga, chap, vii.
  - o Ibid. chap. IV.

avec rapidité. Ainsi la tradition rapporte que le roi Haralld Grâfelld ayant prié un sorcier de se rendre en Islande pour explorer ce pays, cet espion y alla sous la forme d'une baleine 1. Par le seidr on pouvait aussi produire à la vue tous les objets qu'on désirait. La fable raconte que le Iarl Magus (le comte magicien), surnommé Vidforall (qui voyage au loin), fit paraître devant Charlemagne quatre escadrons des anciens héros du Nord. Au moyen du seidr, on pouvait également produire, dans les personnes, la folie, la rage, l'imbécillité, ou bien augmenter leur intelligence et même rendre raisonnables jusqu'aux animaux. Quand Eystein le méchant eut subjugué les habitants de Thrandheim, il leur demanda s'ils aimaient mieux avoir pour préfet son esclave ou son chien. Hs préférèrent le chien auquel ils firent donner, au moven du seidr, une intelligence égale à celle de trois hommes 2. Le seidr avait quelquesois pour but de transporter, par enchantement, une personne dans des contrées éloignées. Ainsi Drisa, femme de Vanlandi roi à Upsalir, acheta le service de la magicienne Huld qui devait transporter ce roi en Finlande, ou bien le faire mourir secrètement 5. Les magicienues donnaient la mort au moyen d'un breuvage enchanté appelé banadrykk (potion mortelle). Les opérations pour préparer le seidr se faisaient dans la nuit et en plein air; ces vacations nocturnes portaient le nom de utisetur (séances en dehors).

Plus tard le seidr tomba en discrédit, et le peuple le prit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Saga af Haralldi konungi Grüfelld, chap. XXXVII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Suga Hakonar Goda, chap. xIII.

<sup>3</sup> Yngl Saga, chap. Wi.

même en horreur à cause des terribles maléfices qu'il lui attribuait. On établit entre lui et la divination la même différence qu'on a établie chez nous entre la magie noire et la magie blanche. La mythologie aussi décrédita le seidr en le représentant comme la sorcellerie des Iotes. ennemis des dieux et des hommes. Les austrvegsmenn (hommes des contrées orientales), ou la race finnoise qui a été vaincue par la race gothique, figurent dans les traditions mythologiques comme géants malfaisants, et leur magie (seidr) est représentée comme pernicieuse et abominable. Les poêtes mythologues allèrent même jusqu'à jeter le blàme et le ridicule sur Odin et la déesse Frevia 1 qui, à ce qu'on croyait, exerçaient quelquefois le seidr. Tout cela contribua à faire considérer cette magie comme une abomination, et l'on commença à sévir de toute manière contre les seidmenn et les seidkonne.

Dans un poëme du skalde Thiodolf, une magicienne est appelée plusieurs fois vilta vet (créature des crimes) ?. Les rois ne manquèrent pas de poursuivre quiconque se mélait de sorcellerie. Les vacations nocturnes (utiéstur) et les voyages chez les Finnois (finforar), pour s'instruire dans le seidr, étaient sévèrement défendus; les opérations magiques étaient même considérées comme des forjaits dans les codes danois, norvégiens et suédois. Haralla Harfagr, ayant appris que son fils Rögnvald Rettilbeini exerçait la magie, en fut tellement courroucé qu'il chargea son autre fils Eirik Blodox d'aller le punir. Celui-ci étant arrivé à Hadahand où résidait Rögnwald, mit le feu a hamsion de

<sup>1</sup> Voyez le poème Lokasenna.

<sup>2</sup> Ynglinga Saga, chap. xvi et xxxiii.

son frère et le brûla avec quatre-vingts seidmenn; et il est dit que cet auto-da-fe eut l'approbation générale!. Les rois chrétiens furent encore plus inexorables contre les magiciens. Olaf le saint, à l'assemblée (thing) de Tunsberg, fit la proposition que tous ceux qui seraient convaincus d'avoir fait des incantations et des maléfices fussent expulsés du pays. Ensuite il invita à un grand festin les seidmenn du voisinage, et quand tous furent enivrés, il fit mettre le fen à la salle?.

Ces persécutions sanglantes firent diminuer considérablement le nombre de œux qui se livraient à la magie. Les valas qui voulaient encore jouir de quelque crédit, désavouèrent complétement le seidr. Enfin, par l'influence progressive du christianisme, les spikouur, les volur et les seidkonur disparurent peu à peu dans le Nord avec les dernières traces de la religion paieune.

Après avoir tracé rapidement l'histoire des valas en général, il nous reste à dire quelques mots sur la prophétesse de notre poême en particulier. Cette Vala est un être purement mythologique, c'est la Vala par excellence, c'est la prophétesse des Asses (dieux), c'est pour ainsi dire le type c'elsete des valas terrestres. Comme, dans toute mythologie, la vie des dieux est une copie embellie de celle des hommes, il est naturel que la mythologie du Nord ait placé auprès des Ases, le type des devineresses telles qu'elles étaient chez les Scandinaves. Non seulement les Ases, mais aussi les êtres mythologiques appelés Alfes et Duerquer ont leurs prophétesses ou devineresses. Les

<sup>1</sup> Harallds Saya ens harfagra, chap. xxxvi.

Saga af Olafi Konungi Tryggvasyni, chap. LXIX.

Vanes, les rivaux et les ennemis des Ases, ont une magicienne appelée Heidr, qui est le type des seidkonur. Il y a même une vala dans les enfers; un jour Odin alla la consulter, et l'entretien qu'il eut avec elle forme le sujet du poème eddique inituité Vegtam Kvida. L'Edda fait mention d'une autre prophétesse appélée Hyndla qui, à la demande de la déesse Freyia, fit savoir quels étaient les anoctires d'Ottar 1.

Comme la Vala des Ases n'est pas un personnage historique, il est inutile de dire que ses visions  $(pa^i)$  ne sont autre chose qu'une fiction poétique. Pour comprendre les motifs qui ont porté le poète à donner à son poème la forme d'une vision, il faut savoir quel a été son but en composant la Voltapá.

#### S III.

#### DE LA PORME DE VISION DONNÉE AU POÈME.

Le but du poête est de représenter la mythologie scandinave dans son ensemble, depuis les mythes sur l'origine de toutes choses, jusqu'à ceux sur la destruction et la renaissance du monde. Le poête a choisi habilement le personnage de Vala pour lui mettre dans la bouche ce qu'il se proposait de dire. Cette fiction est des plus heureuses, parce qu'elle réunit plusieurs avantages essentiels. En effet, le poême étant présenté sous la forme d'une vision prophétique, le style en prend plus d'élévation, et l'exposition des différents mythes en devient plus animée. En second lieu, la forme de vision permet au poête d'être court; il peut ne parler que des principaux mythes; il peut

11.

Voyez Hyndlu-Libd.

se contenter d'en tracer seulement l'ébauche, car la prophétie peint surtout à grands traits; il peut omettre les transitions qui embarrasseraient la poésie et la rendraient traînante. Enfin le personnage mythologique de Vala est le plus propre pour raconter l'origine de toutes choses et les destinées de l'univers dans le passé, le présent et l'avenir. · Voilà pourquoi le poëte a donué à son poëme la forme d'une vision attribuée à la prophétesse des Ases. Il v a encore une autre cause, à la vérité secondaire, pour laquelle il a donné à son poème la forme d'une vision : cette cause tient à la nature de l'idée qu'il voulait énoncer. Car tout poëme, comme toute œuvre de l'art, doit nonseulement plaire en représentant un tableau qui captive l'imagination, il doit aussi instruire, c'est-à-dire renfermer et prouver une vérité philosophique ou une idée. Nous avons vu quel est le sujet du tableau représenté dans la Voluspă. Quant à l'idée qui ressort de ce tableau et qui lui donne de l'unité, on peut la formuler de la manière suivante : la ruse et la force doivent être dominées par la justice. Cette idée forme, pour ainsi dire, la trame du poême qui prouve que le mal et le malheur ne sont venus dans le monde que par la violence et l'injustice. Par suite de ce mal, le monde périra avec les dieux qui ont été coupables les premiers de violence et de mauvaise foi; et dans la palingénésie du monde, les dieux représentant la ruse et la force, Odin et Thor, seront remplacés par des dieux de paix et de justice, Baldur et Forseti. C'est donc la chute de l'ancienne religion scandinave, c'est un ordre de choses établi sur d'autres principes, que prévoit le poête, et qu'il prédit avec cette assurance que donne le génie. Cette espé-

rance ou cette prévision du poëte s'exprimait le plus convenablement sous la forme d'une prophétie ou d'une vision. Cette forme était d'autant plus nécessaire ici que l'idée du poëte était hardie et, comme nous dirions, sacrilége, hérétique et révolutionnaire; car c'était un blasphème (godgá) aux yeux du peuple, que de prétendre qu'Odin et Thôr périraient un jour; et l'annonce d'une ère de paix et de justice devait paraître absurde à des hommes qui mettaient leur plus grande gloire dans l'exercice de la force, et crovaient s'illustrer par la ruse, la violence et le meurtre. Comme l'idée du poête était une véritable révélation pour ces temps, elle devait être exprimée avec les précautions et les ménagements qu'on doit mettre dans l'exposition des vérités hardies qui choquent les opinions du vulgaire. C'était donc une raison de plus pour que notre poête donnât à son poême la forme d'une prophétie. En effet, toute prédiction par cela même qu'elle porte sur l'avenir, n'inquiète qu'indirectement les hommes qui vivent avant tout pour le présent : le caractère sacré de la vision impose à l'intolérance et au fanatisme du peuple, et la tyrannie même n'ose toucher au prophète quand elle croit recevoir de lui l'arrêt fatal de la destinée. Aussi voyons-nous, dans l'histoire, que les prophéties naissent quand des idées nouvelles veulent se manifester, quand la vérité n'ose pas se faire entendre librement, quand un peuple ou un parti opprimé se console par l'espérance, par la foi dans l'avenir, et continue à lutter sourdement contre son oppresseur en lui prédisant une chute inévitable. Telles sont plus ou moins les causes qui ont fait écrire les livres prophétiques des Hébreux,

l'Apocalypse ou la prophétie du triomphe du christianisme, le grand nombre de livres sibyllins dans l'empire romain. les prophéties attribuées à Merlin en Angleterre, les prédictions de Gioacchino le Calabrois, sous les Hohenstaufen, les prophéties de Jérôme Savonarola, etc. etc. C'est, généralement parlant, dans les temps de fermentation et de crise, ou dans les troubles politiques et religieux, qu'on voit surgir des prophètes ou des visionnaires. Le poème Voluspà appartient évidemment à une époque où les principes de la religion d'Odin et de Thôr, bien qu'ils fussent encore enracinés chez le peuple, ne pouvaient plus satisfaire les esprits élevés. Notre poète se tourne vers d'autres lumières, il semble prédire l'avenir et deviner, par son génie, les principes de justice et de charité qui devaient se répandre plus tard dans le Nord par l'influence salutaire et civilisatrice du christianisme.

## CHAPITRE II.

DES PARTIES DU POEME.

## 5 I.

DE LA DISPOSITION GÉNÉBALE DES PARTIES DU POÈME

Nous avous vu que le but du poéme est de présenter le tableau de l'ensemble de la mythologie scandinave, et d'exprimer l'idéeque les hommes ne peuvent être heureux que sous le règne de la justice et de la paix. Examinons maintenant la disposition du poème ou l'arrangement de ses différentes parties.

Notre poême se divise naturellement en trois grandes parties qu'on peut désigner sous les noms de passé, de présent et d'avenir, ou bien sous ceux de tradition, de vision et de prédiction. Le passé renferme le tableau de l'origine de tout ce qui est; Vala en parle d'après la tradition et d'après le souvenir de ce que les Iotes lui ont enseigné. Le présent raconte l'histoire des dieux, et l'histoire de tout ce qui s'est passé dans les neuf mondes; Vala en parle d'après ce qu'elle a va elle-même. Enfin, l'avenir renferme l'histoire de la destruction et du renouvellement du monde; Vala en parle d'après ce qu'elle prévoit dans son esprit prophétique. Ces trois grandes parties, qui sont nettement dessinées par les sujets différents qui y sont traités, le poête a su les faire reconnaître par un signe extérieur caractéristique. Ainsi, dans la première partie, Vala, en parlant d'elle-même, se sert de la locution : Je me souviens d'avoir entendu dire aux lotes; ou bien de la formule : Je sais, parce que la tradition me l'a enseigné. Dans la seconde partie de la Völuspà, Vala, en racontant, se sert du temps passé, et en même temps elle parle d'ellemême à la troisième personne : elle (Vala) a vu de ses propres veux. Enfin, dans la troisième partie, tous les verbes sont mis au présent, parce que le tableau de l'avenir est déroulé aux yeux de la prophétesse, et que la prédiction énonce les arrêts de la destinée avec la même assurance et la même certitude que s'il s'agissait de choses qui s'accomplissent déjà dans le temps présent.

Les trois grandes parties du poême sont liées ensemble

par des transitions simples et naturelles. Ainsi, après la première strophe qui sert d'introduction à tout le poeme et qui renferme l'exposition du sujet, la prophétesse explique comment elle a été mise en état de ponyoir proclamer les grands mystères du Père des Élus. Elle dit qu'elle a été instruite par les lotes, et qu'elle a visité en personne les neuf mondes pour acquérir la science. Ces paroles de Vala forment la transition à la première partie, ou à l'exposé de la tradition des lotes sur l'origine de leur race, sur la création des hommes et des dvergues, etc Vala parle ensuite de son entrevue avec Odin; elle dit que ce dieu, charmé de la science dont elle a fait preuve, lui a communiqué le don de la vision et de la prophétie. Le récit de cette entrevue forme la transition à la seconde partie, parce que le présent qu'Odin fait à la prophétesse explique comment elle a pu voir dans les neuf mondes ce qu'elle raconte dans la seconde partie. Enfin les indices précurseurs de la destruction et les signes sinistres que la prophétesse voit dans tous les mondes, servent de transition à la troisième partie, à la prédiction, ou au tableau de la destruction universelle, suivie de la palingénésie.

Nous avons vu que la division de notre poème en trois partise était indiquée par la nature même du sujet : le grand drame mythologique embrasse trois actes qui se jouent dans le passé, le présent et l'avenir. Remarquons aussi que le poète a su faire coincider les divisions du sujet de son tableau avec les divisions nécessaires pour le développement de son tidée. Le poête, nous l'avons dit, veut prouver que le bonheur résulte de la justice et de la paix; il divise le drame qui doit prouver cette vérité en trois actes. Le premier acte nous montre l'origine de toutes choses, et le bonheur des dieux jusqu'au moment où ils donnent dans ce monde le premier exemple de la violence et de l'injustice. L'injustice étant, selon le poête, le mal par excellence, et le mal produisant toujours le malheur, nous voyons au commencement du second acte, le malheur s'introduire pour la première fois dans le monde par la discorde et la guerre. Le second acte finit au moment où le mal, c'est-à-dire la violence et l'injustice ont atteint le plus haut degré. Au troisième acte, cet état affreux est suivi de la mort des dieux et de la destruction du monde entier. Bientôt le monde renaît, mais il renaît avec des hommes qui ne font plus la guerre; les Ases reviennent, mais seulement ceux d'entre eux qui aiment la paix ; le dieu de la justice est le dieu suprême ; tout rentre dans l'état primitif, dans l'état heureux dont jouissait le monde avant que les Ases se fussent livrés à la violence et à l'injustice. C'est ainsi que l'idée du poête se développe à mesure que son tableau se déroule. Notre poême est comme une œuvre parfaite de l'art dans laquelle le corps et l'esprit, la forme et la pensée se pénètrent et s'expliquent admirablement l'une l'autre.

#### 5 II.

## TABLE DÉTAILLÉE DES PARTIES DU POÈME.

Après avoir vu la disposition générale du poéme, il nous reste à examiner de plus près les parties dont il se compose. Pour que le lecteur puisse embrasser d'un coup d'œil l'ensemble de ces parties et voir les rapports qu'il y a entre elles, nous donnerons ici la table détaillée des divisions du poême.

#### INTRODUCTION.

- 1. Les hommes de tout rang invités au silence et à l'attention, vers 1-2.
- 2. Vala parlera des mystères d'Odin, des anciennes traditions du monde, v. 2-4. Elle connaît ces mystères, car
- Elle connaît tout l'univers, elle a été instruite par la tradition des Iotes, v. 5-8.

## A. - PASSÉ, TRADITION.

- Tradition des lotes sur la création et sur les premiers âges du monde.
  - 1. Au commencement, néant; l'univers un immense gouffre; le géant Ymir se forme le premier, v. 9-12.
  - Création du ciel et de la terre par les fils de Bur, v. 13-14.
  - Création des astres dans le ciel et de la végétation sur la terre, v. 15-16.
    - 4. Le cours des astres n'est pas encore réglé, v. 17-21.
    - 5. Les dieux règlent le cours des astres, v. 22-26.
      6. Les dieux établissent leur demeure dans le ciel, v. 27-32.
  - Les êtres les plus parfaits de la végétation sont deux arbres, Askr (frêne) et Embla (aune), sur le rivage de la mer. v. 33-36.
  - 8. Les dieux changent ces arbres en homme et en femme en leur donnant l'àme et le corps humain, v. 37-40.
  - 9. Les Nornes (Parques scandinaves), sortant de la fontaine d'Urd, donnent anx premiers hommes la destinée (ôrlôg), v. 41-52.
  - Les dieux délibèrent sur la création des Dvergues, v. 53-56.

- Les Dvergues formés de terre sur le modèle de l'homme, v. 57-6o.
- Énumération des Dvergues de la bande de Modsognir,
   61-72.
- Énumération des Dvergues de la bande de Dvalinn ,
   v. 73-84.
- II. Souvenir de Vala sur l'origine du mal; guerre entre les Ases et les Vanes.
  - Vala raconte comment elle a reçu d'Odin le don de la vision et de la prophétie, v. 85-98.
  - La première chose que Vala se rappelle avoir vue après avoir reçu le don de la vision, c'est l'arrivée des Valkyries; présage de la guerre, v. 99-10\(\text{A}\).
  - 3. Guerre occasionnée par la violence qu'ont exercée les Ases sur Gullveig, la magicienne des Vanes, v. 105-113.
  - 4. Les dieux délibèrent pour savoir s'ils doivent faire réparation aux Vanes, v. 116-117.
  - Les Vanes renversent le mur de la forteresse des Λses, mais Odin les repousse et remporte la victoire définitive, v. 118-121.
- Les Ases deviennent parjures, ils refusent le prix stipulé pour la réparation du mur renversé; Thôr tue le géant architecte, v. 122-129.

## B. — Présent. Vision.

Vala raconte ce qu'elle a vu dans les différents mondes depuis la première guerre, qui est l'origine du mal.

- Vala vit dans Asaheim le malheur suivre de près l'origine du mal. Baldur le meilleur des Ases périt.
  - Cause et circonstance de la mort de Baldur, v. 130-137.

- La mort de Baldur vengée; mais par une destinée fatale elle ne peut être vengée que par un parricide, v. 138-141.
- Loki, la cause première de la mort de Baldur, est puni, v. 142-147.
- II. Vala vit dans les différents mondes les génies malfaisants et les principes destructeurs se propager, s'accroître et menacer de mort et de ruine les dieux et l'univers.
  - Elle vit, à Nidafiöll, la salle habitée par la race heureuse de Sindri ou les géants des montagnes, v. 148-149.
  - 2. Elle vit, à Okolnir, la salle à boire des Hrimthurses ou géants de glace, v. 150-151.
  - Elle vit à N\u00e4strendir, dans les enfers, la salle aux serpents et les supplices inflig\u00e9s aux m\u00e9chants dans ce s\u00e4jour affreux, v. 152-162.
  - Elle vit, dans le monde des lotes, la géante Gygir élever le fils de Fenrir qui engloutira un jour le soleil, v. 163-170.
  - Elle vit le gardien de Gygr, le coq Fialarr, qui doit avertir les Ases quand le fils de Fenrir aura grandi, v. 171-174.
  - Elle vit le coq Gullinkambí, qui au dernier jour du monde réveillera les héros de Valhöll pour qu'ils combattent les puissances destructives, v. 175-176.
  - Elle vit dans l'enfer le coq noir qui appellera un jour les génies malfaisants à la destruction du monde, v. 177-178.
- III. Vala vit les signes précurseurs de la destruction du monde :
  - Le chien Garmr pousse des hurlements affreux devant les portes de l'enfer; Fenrir le loup enchaîné, qui engloutira Odin, va bientôt briser ses chaînes, v. 179-182.

2. Les hommes atteignent le dernier degré de la perversité et méritent de périr aussi bien que les dieux, v. 183-188.

#### C. — AVENIB. PRÉDICTION.

Vala prévoit la destruction du monde pervers et la renaissance d'un monde meilleur où règueront la paix et la justice.

#### Destruction du monde.

- Heimdall, le gardien des Ases, donne du cor pour avertir les dieux de l'approche des puissances destructives;
   Odin consulte l'oracle de la tête de Mimir, v. 189-192.
- La colonne du monde tremble, tout est en émoi,
   193-196.
- Hrymr, à la tête des Iotes, se met en route; on s'embarque pour aller attaquer la terre, v. 197-200.
- Les armées du monde de seu s'embarquent avec tous les génies malfaisants, v. 201-204.
- Surtur, le dieu du feu, traverse la terre et entre dans le ciel, v. 205-212.
- 6. Les trois dieux principaux, Odin, Freyr et Thôr, luttent contre les ennemis et succombent, v. 213-226.
- Le dragon de l'enfer vole sur la plaine jonchée de morts, v. 227-230.
- Le soleil se noircit, la terre s'abime dans l'Océan; le feu s'élève jusqu'au ciel; tout périt dans les flammes, v. 231-234.

## II. Renaissance du monde.

- Une nouvelle terre semblable à l'ancienne sort de l'Océan; la paix y règne, v. 235-238.
- Les fils des anciens Ases qui ont péri viennent reprendre le gouvernement du monde et exercer la justice, v. 239-242.

- Les Ases retrouvent le bonheur dont ils avaient joui avant l'origine du mal, v. 243-246.
- L'abondance règne sur la terre; Baldur, le meilleur des Ases, revient dans le ciel avec Hoder et Hænir, v. 247-253.
- Les hommes habitent une salle plus brillante que le soleil et jouissent d'une félicité éternelle, v. 254-257.
- Forseti, le dieu de la justice, préside aux jugements des dieux; il n'y a plus de violence, il n'y a plus de discorde; la paix règue à jamais, v. 258-261.

## S III.

#### DE L'ARRANGEMENT DES STROPHES.

On voit, par le tableau que nous venons de présenter, qu'il y a dans le poême un plan bien ordonné. Cet ordre, il est vrai, s'y trouve seulement depuis que nous avons disposé les strophes autrement qu'elles ne le sont dans les éditions de l'Edda. Avant ce nouvel arrangement. les parties du poëme étaient sans liaison, sans suite, sans unité. Ce défaut de plan provenait de la transposition de plusieurs strophes, et le désordre causé par ce changement mettait des obstacles insurmontables à l'interprétation du poême. En effet, si jusqu'ici l'explication de la Voluspà a été moins satisfaisante qu'elle ne l'est aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y ait eu des hommes d'un talent supérieur qui s'y soient essayés tour à tour; mais c'est qu'il était impossible d'expliquer convenablement un poemme entre les parties duquel il n'y avait aucun rapport logique; aussi avons-nous mis tous nos soins à retrouver la place que les strophes et les vers du poëme avaient primitivement. Ce qui prouve que l'arrangement que nous avons adopté est le véritable, c'est qu'il rend l'explication de la Völuspà possible et facile, et qu'il produit, à la place du désordre qui régnait dans le poème, un plan bien entendu et un ordre parfait. Nous pourrions nous contenter de fourair cette seule preuve en faveur du nouvel arrangement; cependant nous en donnerons encore d'autres dans les notes critiques et philologiques dont le texte sera suivi.

## CHAPITRE III.

EXAMEN CRITIQUE DU POEME.

# \$ I.

## DE L'INTÉGRITÉ DU POÈME.

Le plan si régulier, si logique et si naturel que nous remarquons dans la Voiuspà, nous prouve qu'il n'y a aucune lacune dans le poème, puisque toutes les parties s'enchainent admirablement les unes aux autres. Cela prouve en même temps, qu'il ne s'y est glisés aucune interpolation, parce que nous n'y trouvons aucun vers qui soit inutile, ou qu'on puisse soupçonner de n'être pas authentique. En un mot, ce qu'on appelle en critique l'intégrité du poème, c'est-à-dire cette propriété du texte de ne renfermer ni plus ni moins qu'il ne renfermait primitivement, nous semble suffisamment démontrée par

l'analyse que nous avons faite des Visions de Vala. Cette intégrité pouvait et devait être mise en doute aussi longtemps que les strophes transposées ne se trouvaient pas dans leur ordre naturel; car alors tout paraissait défectueux, inachevé, décousu, et le poëme ressemblait à une collection de fragments. Cette transposition des parties doit être ancienne puisqu'elle existe déjà dans les manuscrits de l'Edda. Il paraît qu'on a perdu de bonne heure le véritable sens du poême, et que pour cette raison l'enchainement des strophes ne s'imprimait pas bien dans la mémoire. On confondait les strophes et les vers, les parties se dérangeaient, et bientôt le poëme n'eut plus d'ensemble, et, par suite, plus de sens. C'est dans cet état que la Vôluspà a été recueillie de la bouche du peuple, et insérée dans le recueil de l'Edda de Sæmund. La première chose que nous avions à faire était donc de remettre les strophes et les vers dans leur ordre primitif; ce n'est aussi qu'après ce travail pénible que nous avons pu reconnaître le plan, et, par suite, l'intégrité et la beauté du počme.

## \$ 1I.

#### DE L'ÉPOQUE DE LA COMPOSITION DU POÈME.

La date d'aucun des poèmes de l'Edda ne nous est connue avec précision; ce n'est que par des indices plus ou moins certains et directs, que la critique peut déterminer la date approximativement. Ces indices se trouvent, soit dans le poème lui-même, soit en debors de lui. Parui les indices de la première espèce, ou parmi les ténoignages intrinséques, les uns sont tirés du fond, les autres de la forme de l'ouvrage. Quant à la Völuspà, le fond et la forme indiquent que ce poème est un des plus anciens de l'Edda. Il est vrai qu'on ne doit pas toujours conclure de ce que le fond et l'extérieur sont anciens, à une rédaction ancienne, parce que le poète peut choisir son sujet dans les temps reculés et le traiter dans le style de l'antiquité. Cependaut cette imitation des productions littéraires du temps passé ne se fait que chez les nations dont la littérature a pris un très-grand développement. Nous sommes donc en droit d'admettre que dans la poésie scandinave, les poèmes portent toujours dans le fond et dans la forme le cachet de l'époque de leur composition.

Examinons d'abord le fond du poême. Le sujet de la Vôluspà étant purement mythologique, il ne s'y trouve aucune allusion à l'histoire et, par conséquent, aucun indice chronologique. Les expressions de chef des Dvergues, v. 55, et de bande de Dvalinn, v. 74, semblent, il est vrai, indiquer que le poëte vivait dans le temps où le pouvoir monarchique n'existait pas encore en Scandinavie, et où il n'y avait que des chess de tribus entourés de leurs bandes qui les suivaient dans leurs expéditions militaires. D'un autre côté, l'expression de porter au bûcher, v. 139, peut bien indiquer que le poête vivait dans le temps appelé bruna-ôlld (l'age de brûlement), où l'on brûlait les morts au lieu de les ensevelir, comme cela se faisait dans la période suivante appelée haugs-ölld (l'âge des collines ou des tombeaux). La tradition rapporte que l'àge de brûlement cessa en Suède, après la mort de Freyr, et en Danemark, après celle de Dan Mikillâti; mais plus tard, la coutume de brûler les morts reprit chez les Normands et les Suédois 1. Cependant comme ces indices historiques ne sont pas assez positifs, on n'en peut tirer aucune conclusion certaine sur la date de notre poème. Il nous reste à examiner si les mythes ne renferment pas quelque indice chronologique. Tout ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que les traditions mythologiques de la Voluspà doivent être des plus anciennes, puisque quelques-unes d'entre elles n'étaient plus connues du temps de Snorri Sturlason. Cet auteur ne sait pas expliquer le mythe sur le cor de Heimdall et sur l'œil caché d'Odin (voy. v. 85-95); il ne sait pas ce qu'étaient Heidr, fiflmegir, inn riki, etc. Le poëme doit donc avoir été composé bien antérieurement au temps de Snorri. De plus, il doit appartenir à une époque où le paganisme était à son apogée; car le langage concis et souvent elliptique du poême fait présumer que le peuple connaissait encore à fond la mythologie et savait s'expliquer facilement ce que le poête ne fait qu'indiquer. La mythologie proprement dite était déjà parvenue à son entier développement, puisque notre poête a entrepris de la représenter dans son ensemble systématique; et la religion d'Odin devait avoir atteint son plus haut période, puisque le poête prévoyait pour elle une transformation inévitable. Ainsi tout ce qui appartient au fond du poème nous prouve que la Völuspà a été composée à une époque ancienne, où le paganisme scandinave était encore en pleine vigueur, mais où se manifestaient déjà les symptômes de sa décadence.

La forme de la Vôluspà nous montre également que ce poême est un des plus anciens de l'Edda. Cela se voit

<sup>1</sup> Ynglinga Saga, I, Introduction.

non-seulement dans le langage et dans les formes grammaticales des mots, mais aussi dans l'emploi de certaines expressions qu'on pourrait appeler des archaismes : tels sont, par exemple, rökatólar, undorn, afl, sús, tivor, thinur, etc. Le h devant la liquide l'a encore l'ancienne prononciation forte d'une gutturale; ainsi, v. 1, blióda est en allitération avec helgar. De plus, les articles ou les pronoms démonstratifs ne sont pas encore devenus des suffixes ajoutés aux substantifs : il n'y a que le mot godin, v. 117, qui présente un cas d'exception assez remarquable. Enfin, la versification de la Voluspà est dans le plus ancien genre appelé le fornyaldag proprement dit l. Ainsi tout ce qui appartient à la forme de notre poème nous prouve, à l'égal du fond, que la Voluspà est un des plus anciens monuments de la littérature scandinave.

Après avoir vu les témoignages intrinièques sur la date approximative de notre poème, il nous reste à examiner les témoignages extrinièques. Ces derniers sont de deux espèces; ou ce sont des citations, des extraits qu'on a faits de la Voluspà avec indication du titre de ce poème, ou hien des réminiscences, des imitations qu'on rencontre dans d'autres poèmes dont l'époque de la composition est connue.

Parmi les poemes de l'Edda de Sæmund, il y en a qui renferment des vers empruntés à la Voluspá. Ainsi, dans Vegtamskvida, xvi, les vers suivants

> Så man Odins son einnættr vega; Hönd um thværa næ höfud kembir, Adr å bål um berr Balldrs andkota,

<sup>1</sup> Voyez p. 120.

sont exactement les mêmes que les vers 137-139 de notre poème. Dans *Thrymskvida*, v1, le vers

Hvat er med Asom hvat er med Alfom

estentièrement semblable au vers 209 de la Völuspà. Nous devons donc admettre que notre poème est plus ancien que Veqtamskvida et Thrymskvida.

Snorri Sturlason connaissait parfaitement notre poéme; il l'a cité plusieurs fois et en a donné des extraits étendus dans l'Edda en prose. De plus, on trouve dans les poésies de Snorri, des vers qui sembleut être des réminiscences de la Voluspà, soit quant à l'ôde, soit quant à l'ête, soit quant des deux vers des différentes espèces de versification), on trouve les deux vers

Falli fyr fold in ægi Steini studd, en stillis lof.

Que la terre fondée sur le roc s'abîme dans l'Océan, (Et qu'elle périsse) plus tôt que la gloire du protecteur!

qui ressemblent, quant à l'idée, aux vers 83, 231 de la Vôluspà. La réminiscence est plus évidente dans les vers auivants:

> That mun æ lifa, nëma ôld fariz Bragninga lof, êda bili heimar 1.

Cette gloire des guerriers vivra éternellement, à moins que Les hommes ne périssent, on que les mondes ne s'écroulent.

Antérieurement à Snorri, la Vôluspà a été imitée dans une traduction islandaise des prophéties de Merlin<sup>2</sup> (Merlins-spá). Gunlang fils de Leif, moine à Thingeyra en

<sup>1</sup> Voyez Bragahettir, p. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Greith Spicilegium Vaticanum, p. 86 sqq.

Islande, et mort en 1219, fit cette traduction par ordre du roi Hakon. On y lit, entre autres, les vers suivants:

> Vērdr á folldo, kvad énn frödi halr, Styriöld mikil, störar ögnir, Vig ok zélar, vargöld, heröld Hrim í Averskonar kiörto lida. Vērst ér í heimi, veit-at sun födur

Slita thví sifium, svá synir vid fedra.

Il y aura sur la terre (a dit cet humme sage)

Un long âge de guerre, de grandes terreurs,

Des meurtres, des perfidies, un âge des létes fêroces, un âge des armées;

La froideur réguera dans le cour de chacun.

Le plus grand nul est dans le monde; le pière ne connaît plus son fils,

Les parentés sont rompues, les fils s'étévent contre leurs pères.

Ok thå Alyrni ok heidar stiörnor, Må marka thvi moldar hvergi; Sumar fara öfgar, sumar annan vēg, Af hinni gömlo göngo sinni. Sumar sækiaz at, enn sumar finnar Bregda fösi ok fitom fögrom.....

Alms nulle part sur la terre on ne ponrra contempler Le ciel et les étoiles hrillantes. Les unes se jettent à guache, les autres à droite, En quittant leurs orbites éternelles. D'autres se heurtent entre élles, d'autres s'agglomèrent, (Toutes) perdent leur éclat et leur bel succet.

Geysar geimi, gengr hann upp i lopt; Slikt ër égurligt ita börnoom; Slikt ër égurligt upp at telia : Man ën forna fold at fyrnom vërda <sup>1</sup>. L'Océan bouillonne: il s'élère ven le ciel.

Cela est terrible pour les enfants des hommes,

1 Voyez Lexicon mythologicum, p. 659.

Cela est terrible a prédire : Celte vieille terre sera une solitude affreuse.

En lisant ces strophes, on y reconnaît facilement des imitations de plusieurs vers de la Völuspâ.

Un témoignage plus ancien encore sur l'existence de la Völuspå, se trouve dans un poème composé par un Norvégien vers l'an 1065. Les vers suivants

Biört verdr sól at sortna, sökke fölld í mar dókkvan; Brestr erfidi Austra, alle brunne siðer med fiöllum '.

Le soleil brillaut se uoireit, la terre s'abime dans l'Océan livide, Le fardeau d'Austri se fend, la mer mugit dans les montagnes.

renferment évidemment des réminiscences; le premier vers surtout rappelle le vers 231 de notre poème.

Le plus ancien témoignage que nous puissions citer, comme indiquant approximativement la date de la Vóluspà, remonte à la première moitié du x' siecle. Cest une réminiscence qu'on trouve dans un vers de Thiédélfr, natif de Hvin en Islande. Ce poête vécut à la cour du roi de Norvége Haralld aux beaux cheveux, et chanta les hauts faits de la race de Rapavald et des Ynglingiens. Dans une strophe de ce poeme, on lit le vers suivant :

Veit-čk Eysteins enda folginn 3.

Je prévois pour Eystein le trépas à lui réservé.

Ce vers, en style de prophétie, est une réminiscence ou une imitation du vers 130 de la Völuspà. Cela prouve donc

Voyez Orkaryinga Saga. édit. de Jonas Jonaeus, Copenhague, 1780, p. 90.

Ynglinga Saya, chap. XXXV.

que notre poeme existait déjà du temps de Thiodòlfr: il doit même être de beaucoup antérieur à ce poete, parce qu'au commeucement du x' siècle, la poésie scandinave, cultivée à la cour des rois, devint de plus en plus artificielle et ampoulée, comme le prouve le poème de Thiodòlfr. Dans la Voluspà, au contraire, la poésie est encore naturelle et sobre de mots, et elle porte le caractère d'une antique simplicité. D'après cela, nous croyons pouvoir admettre que la Voluspà remonte au 1x' siècle de notre ère: tous les témoignages intrinsèques et extrinsèques que nous avons examinés ci-dessus, nous indiquent ce siècle comme devant être l'époque à laquelle notre poème a été composé.

## S III.

### DE L'AUTEUR DE POÉME.

Comme l'Islande n'a été peuplée que dans la seconde moitié du n' siècle, on pourrait croire que l'auteur de la Vôluspá était Norvégien. Cependant quelques circonstances semblent indiquer que ce poème a été composé en Islande. Ainsi les mythes sur Hveralandr (bois aux thermes) v. 12, et sur le géant Sarlar, v. 205, sont sans doute originaires de l'Islande, parce qu'il n'y a pas de pays où les sources chaudes soient en aussi grand nombre que dans cette fle volcanique, et qu'il existe encore anjourd hui en Islande, une grande caverne qui porte le nom de Sarlar Aellir. De plus, l'arrivée par mer des pnissances destructrices du monde; la destruction du monde par le feu, la terre que le poête se figure comme une ile fondée sur des rochers au milieu de la mer, sont des circonst

tances qui s'expliquent par la position géographique et la nature géologique de l'Islande, Enfin, l'aigle qui donne la chasse aux poissons, v. 238, est sans doute le falco chrysetus qu'on rencontre en Islande sur les rochers qui bordent la mer. Il est donc probable que le poête vivait en Islande; peut-être que dans sa jeunesse il avait quitté la Norvége, sa patrie, par suite des changements politiques produits dans ce pays par l'établissement du pouvoir monarchique sous le règne de Haralld aux beaux cheveux. Beaucoup de nobles et d'hommes libres qui ne voulaient pas se soumettre au nouveau régime, quittèrent alors la Norvége; les uns, sous la conduite de Gongu-Rolf, vinrent s'établir en France; les autres s'embarquèrent avec Ingolf pour aller s'établir en Islande. Notre poête peut bien avoir été de ces derniers. Cette circonstance expliquerait pourquoi ce poête, réfugié en Islande, se tournait vers un avenir meilleur, et prédisait la fin certaine du règne de la force, dont il avait eu lui-même à se plaindre dans sa vie.

Quant au nom du poète, nous ne saurions le deviner; probablement il se trouve parmi les noms qui figurent dans les tables généalogiques du Landnámbó d'Islande. En lisantla Völuspà, on peut se convaincre que l'auteur de ce poème était un homme de génie, puisqu'il reunissait deux grandes qualités, celle d'un philosophe et celle d'un poète. Comme philosophe, notre auteur était élevé bien au-dessus de son siècle; car l'idée qu'il exprimait dans la Völuspà était une véritable révélation pour ses contemporains. Comme poète, il a su choisir la forme poétique la plus convenable à son sujet, et tracer à grands traits le tableau de la mythologie.

Si l'on veut apprécier tout le mérite de notre poème, il faut dire que l'idée en est grande et l'exécution en tout digne du sujet; la disposition des parties est bien ordonnée, le style presque toujours noble et poétique, l'ensemble et l'effet imposants et majestueux.

# VÖLUSPÅ.

Hliô5s bi5-ëk allar helgar kindir, Meiri ok minni mögu Heimpallar; Vilda-ëk Val-fö5ur vêl framtelia, Forn-spiöll fira þau ék fremst of-nam.

Ek man Iótna ár of-borna, þá-ēr forðum mik frædda hófðu: Niu man-ēk heima, niu ividi, Miótvið mæran fyrir mold nēdan.

Ar var alda þá Ymir bygði; Var-a sandr në sær në svalar unnir; Jörd fannz æva ne upphimin; Gap var ginnunga, ën gras hvergi.

10

15

Aδr Burs synir bioδum of-ypta, þeir-ēr Miδgarδ mæran skópo: Söl skein sunnan á Salar steina; þá var grund gróin grænom lauki.

Sòl varp sunnan sinni Màna Hendi hinni kœgri um kimin-iò-dyr. Sòl þat nê vissi hvar hon sali âtti,

# VISIONS DE VALA.

A l'attention j'invite toutes les saintes générations, Les fils de Heimdall, grands et petits; Je voudrais du Père des Élus proclamer les mystères, Les traditions antiques des héros qu'autrefois j'ai apprises.

Je me souviens des lotes nés au commencement; Eux, jadis, ils m'ont enseignée: Je me souviens des neuf mondes, des neuf forêts, Du grand Arbre du milieu, sur la terre ici-bas.

Ce fut le commencement des siècles quand Ymir s'établit; Il n'y avait ni rivage, ni mer, ni ondes fraiches; On ne trouvait ni terre ni ciel élevé; Il y avait le Gouffre béant, mais de l'herbe nulle part.

Alors les fils de Bur élevèrent les firmaments, Eux, ils formèrent la grande Enceinte du milieu: Sôl éclaira, de sud, les roches de la Demeure; La terre aussitôt verdit d'une verdure touffue.

Sôl répand de sud, ses faveurs sur Māni, A la droite de la porte du Coursier céleste. Sôl ne le savait pas où elle avait ses demeures, 15

35

Stiörnur þat nê vissu hvar þær staði áttu, Mâni þat nê vissi hvat hann megins átti.

þå gèngu Regin öll å rökstöla, Ginheilög GoS um þat gættuz: Nött ok niSium nöfn um-gáfu; Morgun hètu ok miSian dag, Undorn ok aptan år um at telia.

Hittoz Æsir â Isavelli, þeir-ër hörg ok hof hâ-timbroso; Afla lögsu, aus smisoso, Tangir skåpo ok töl görso.

Tefldu î tûni, teitir vâro, Var peim vettugis vant or gulli. Unz prîr komo ôr pvî libî, Oflgir ok ástgir Æsir at sûsi; Fundo â landi lîtt megandi Ask ok Emblo ôrlôg-lausa.

Ond pau në átto, 68 pau në höfbo, Lå në læti, në lito gôba: Ond gaf Obinn, 68 gaf Hænir, Lå gaf Lobur ok litu gôba.

Unz þriðr komo þursa meyiar Amåttkar miök, ôr Jötunheimom. Les Étoiles ne le savaient pas où elles avaient leurs places, 20 Màni ne le savait pas quel était son pouvoir.

Alors les Grandeurs allèrent toutes aux siéges élevés, Les Dieux très-saints sur cela délibérèrent; A la nuit, à la nouvelle lune ils donnérent des noms; ils désignèrent l'aube et le milieu du jour, Le crépuscule et le soir, pour indiquer le temps.

Les Ases se rencontrèrent dans la Plaine d'Idi, Ils bâtirent bien haut un sanctuaire et une cour; Ils posèrent des fourneaux, façonnèrent des joyaux, Forgèrent des tenailles et fabriquèrent des ustensiles.

lls jouaient aux tables dans l'enceinte; ils étaient joyeux, Rien ne leur manquait et tout était en or. Alors trois Ases de cette bande, Pleins de puissance et de bonté, descendirent vers la mer; Ils trouvèrent dans la contrée des êtres chétifs, Ask et Embla, manquant de destinée.

lls n'avaient point d'âme, ils n'avaient point d'intelligence, Ni sang, ni langage, ni bon extérieur; Odin donna l'âme, Hœnir donna l'întelligence, Lodur donna le sang et le bon extérieur.

Alors arrivèrent trois Vierges Thurses Très-puissantes du monde des Iotes.

Ask veit-ëk standa, heitir Ygg&rasill, Hàr-babmr ausinn hvîta auri; þaban koma döggvar þærs í dala falla, Stendr æ yfir grænn Urbar brunni.

pasan komo meyiar margs vitandi priär or peim sæ er und polli stendr : Urs hetu eina, dera Versandi; Skaru å skisi; Skuld ena prisiu : por lög lögsu, pær til kuru, Alda börnom örlög at segia.

þå gêngu Regin öll å rök-stöla, Ginheilög Goδ um þat gættoz: Hverr skyldi Dverga dröttin skepia, Or Brimis blöδi, ör blâins leggiom.

þå ér Móδsognir mætstr um-orδinn Dverga allra, én Durinn annar; þeir manlikun mörg of-görδo Dverga or iörδo, sem Durinn sagði.

Nŷi ok Niối, Norőri ok Suốri, Austri ok Vēstri, Alþiòfr, Dvalinn, Nar ok Nainn, Nipîngr, Dainn, Bifurr ok Bafurr, Bumburr, Nori.

Anarr ok Onarr, Ai, MioSvitnir,

55

65

Je connais un frêne, on le nomme Yggdrasill. Arbre chevelu, humecté par un nuage brillant, D'où naît la rosée qui tombe dans les vallons; Il s'élève, toujours vert, au-dessus de la fontaine d'Urd.

De la sortirent les trois Vierges de beaucoup de science.
De ce lac qui est au-dessous de l'arbre:
Urd se nommait l'une, l'autre Verdandi;
Elles gravèrentsur les planchettes; Skuld était la troisième: so
Elles gravèrent les lois, elles interrogèrent le sort,
Et proclamèrent la destinée aux enfants des hommes.

Alors les Grandeurs allèrent toutes aux siéges élevés, Les Dieux très-saints sur cela délibérèrent: • Qui formerait le chef des Dvergues, • Du sang de Brimir, des cuisses du géant livide.

Alors Modsognir est devenu le premier De tous les Dvergues, mais Durinn, le second; Eux, ils formèrent de terre la foule des Dvergues A la figure humaine, comme Durinn le proposa:

Nyi et Nidi, Nordri et Sudri, Austri et Vestri, Althiofr, Dvalinn, Når et Nåinn, Nipingr, Dåinn, Bifurr et Bafurr, Bumburr, Nori.

Anarr et Onarr, Aī, Miodvitnir,

Veigr, Gandálfr, Vindálfr, Þorinn, Fili ok Kili, Fundinn, Nali, Hepti, Vili, Hanarr, Sviorr.

Frår, Fornbogi, Frægr ok Lôni, þrår ok þråinn, þrör, Vitr, Litr, Nŷr ok Nŷraδr; — nû hef ék Dverga Regin ok råδsviδ, rêtt um-talda.

Mâl êr Deerga î Dealins liối Liôna kindom til Lofars telia; þeir-êr sôttu frå Salar steini Aurvanga siót til Ioruvalla.

þar var Draupnir ok Dölgþrasir, Hár, Haugspori, Hlævångr, Glöinn, Skirvir ok Virvir, Skafiðr, Ai, Alfr ok Yngvi, Eikinskialdi.

Fialarr ok Frosti, Finnr ok Ginnarr, Heri, Hugstari, Hliöbölfr, Möinn: þat mun æ uppi, meðan öld lifir, Långniðia tal Lofars hafat.

veit hon Heimballar kliöð um-folgit Undir keiðvænum kelgom baðmi : A sér hon ausaz, örgom forsi, Af reði Valföðurs. --vitoð-ér én éða hvat?

85

Veigr, Gandalfr, Vindalfr, Thorinn, Fili et Kili, Fundinn, Nali, Hepti, Vili, Hanarr, Sviorr.

Frår, Fornbogi, Frægr, Lôni, Thrår et Thråinn, Thrôr, Vitr, Litr, Nyr et Nyradr. — Voilà que j'ai énuméré au juste Les Dvergues puissants et intelligents.

Il est temps d'énumérer au genre humain, Les Dvergues de la bande de Dvalinn, jusqu'à Lofar; Ceux-ci ont cherché, loin du rocher de la Demeure, Des habitations à Aurvangar, jusque vers Ioruvellir.

Là était Draupnir et Dolgthrasir, Hâr, Haugspori, Hlævangr, Gloînn, Skirvir et Virvir, Skafidr, Aĩ, Alfr et Yngvi, Eikinskialdi.

Fialarr et Frosti, Finnr, et Ginnarr, Heri, Hugstari, Hliodòlfr, Moinn:— On exaltera toujours, tant qu'il y aura des hommes, Le grand nombre des descendants de Lofar.

Elle sait que le cor de Heimdall est caché
Sous l'arbre majestueux et sacré :
Elle voit qu'on boit à traits précipités [quoi?
Dans le gage du Père des Élus. — Le savez-vous? — Mais

### VOLUSPA.

194

100

105

Ein sat hon áti, þå-ēr inn aldni kom Yggiongr Asa, ok i augo leit: «Hvers fregnið mik? hvi freistið min? «Allt veit-ēk Oʻsinn, hvar þá auga falt — «I čnom mæra Mimis brunni; «Drekkr miðð Mimir morgun hverian

«Af vebi Valfoburs.» - Vitob-er en eba hvat?

Valdi hēnni Herföbur hringa ok men, Fê-spiöll spaklig ok spâ-ganda: Så hon vitt ok um ritt of vēröld hyerja.

Så hon Valkyrior vitt of kommar, Görvar at riða til Goð-þiððar; Skuld hélt skildi, én Skögul önnur, Gunnr, Hildr, Göndul ok Geirskögul; Nú éro taldar nonnor Herians, Görvar at riða grund Valkyrior.

þat man hon fölkvig fyrst í heimi, Er Gullveig geirum studdo, Ok í höll Hárs hana brendo; Þrisvar brendo þrisvar borna, Opt, ásialdan, þó hon én lífir.

Heiδi hana hêtu hvars til hûsa kom;
Vôlu vêl-spâ ritti hon ganda :

#### VISIONS DE VALA.

Elle était assise dehors, solitaire, lorsqu'il vint, le vieux,

195

100

110

- Le plus circonspect des Ases, et lui regarda dans les yeux :—

   Pourquoi me sonder? pourquoi me mettre à l'épreuve?——
- « Je sais tout, Odin, je sais où tu as caché ton œil, -
- Dans cette grande fontaine de Mimir;
- Chaque matin Mimir boit le doux breuvage [quoi?
- « Dans le gage du Père des Élus. »—Le savez-vous?—Mais

Le Père des Combattants choisit pour elle des bagues et des joyaux,

Le riche don de la sagesse, et les charmes de la vision : — Alors elle vit loin, bien loin, dans tous les mondes.

Elle vit les Valkyries accourir de loin, Empressées à se rendre auprès de la race des Dieux; Skuld tenait le bouclier, Skogul la suivait, Ainsi que Gunnr, Hildur, Gondul, Geirskogul : Voilà énumérées les servantes du Combattant, Les Valkyries pressées de voler dans la campagne.

Elle se rappelle cette première guerre dans le monde, Lorsqu'ils avaient placé Gullveig sur des piques, Et l'avaient brûlée dans la demeure du Très-Haut; Trols fois ils l'avaient brûlée; elle renaquit trois fois; Brûlée souvent, fréquemment, elle vit pourtant encore.

On l'appelait Heidur dans les maisons où elle entrait; Elle méprisait le charme des visions de Vala :

13.

120

125

130

Seiδ hon kunni, seiδi hon leikin; Æ var hon ángan illrar þiðδar.

på gêngu Regin öll å rök-stôla, Ginheilög Goδ um þat gættuz: Hvart skyldo Æsir afråδ gialda, ESr. skyldo goδin öll gildi eiga.

Brotinn var borδ-veggr borgar Asa; Knåttu Vanir vîg-spâ völlo sporna: Fleygδi Oδinn ok î fölk um-skaut; bat var en fölkvîg fyrst î heimi.

på gêngu Regin öll å rök-stòla, Ginheilög Goδ um þat gættuz: Hverir hefði lopt allt lævi blandit, Eðr ætt iötuns Oδs mey gefna.

þórr einn þar var þrúnginn móði; Hann sialdan sitr ér hann slíkt of-fregn A-génguz eiðar, orð ok særi, Mál öll meginlig ér á méðal fóru.

Ek så Baldri blößgum tivor OSins barni örlög fölgin : Stöß um-vaxinn völlu hærri Miòr ok miök fagur mistil-teinn.

126

125

Elle savait la magie, elle abusait de la magie; Elle était toujours les délices de la race méchante.

Alors les Grandeurs allèrent toutes aux siéges élevés; Les Dieux très-saints sur ceci délibérèrent :

\* Les Ases devront-ils expier leur imprudence,

« Ou bien tous les dieux auront-ils de l'autorité ? »

Le mur extérieur de la forteresse des Ases fut renversé; Les Vanes ont su, par ruse de guerre, fouler les remparts : Mais Odin lança son trait, et tira sur l'ennemi.... Telle fut la première guerre dans le monde. —

Alors les Grandeurs allèrent toutes aux siéges élevés; Les Dieux très-saints sur ceci délibérèrent :

« Qui avait rempli de désastre les plaines de l'espace,

Et livré la fiancée d'Odur à la race des Iotes?

Thôr se leva seul, enflé de colère; Rarement il reste assis quand il apprend chose pareille:— Les serments furent violés, les promesses et les assurances, Tous les traités valides qu'on avait passés de part et d'autre.

Je prévis pour Baldur, pour cette victime ensanglantée, 156 Pour ce fils d'Odin, la destinée à lui réservée : Il s'élevait dans une vallée charmante Un gui tendre et bien gentil.

145

150

Varð af þeim meiði er miðr sýndiz Harm-flög hættlig Höðr nam skiðta.

Baldurs brößir var of-borinn snēmma, Så nam O'Sins son ein-nættr vēga: þö hann ava hendr në höfu'S kembdi A'Sr å bål um-bar Baldurs andskota: En Frigg um-grèt i Fensölur Vå Valhallar. — VitoS-ër ën ëSr hvat?

Hapt så hon liggia undir Hvēralundi Lægiarn līki, Loka āþekkian; þå knå Vala rīgbönd snúa,

Heldr um har gjör höpt or pörinum. par sitr Sigyn þeigi um sínom Ver vel glýoð. — Vitoð-er en eðr hvat?

StôS fyrir nor5an â Ni5afiôllum Salr ôr gulli Sindra ættar; En annar stôS â Okolni Biôr-salr jötuns, ên sâ Brimir heitir.

> Sal så hon standa sôlo fiarri, Nåströndom å, norðr horfa dyr: Falla eitr-dropar inn of liòra, Så ër undinn salr orma hryggiom.

A fellr austan um eitr-dala Saurom ok svörbom, Slibur heitir sû;

145

150

155

De cette tige qui paraissait si tendre, provint Le fatal trait d'amertume que Hoder se prit à lancer.

Le frère de Baldur venait seulement de naître, Agé d'une nuit , il se prit à combattre contre le fils d'Odin. Il ne lavait plus ses mains, ni ne peignait sa chevelure, Avant qu'il portàt au bûcher le meurtrier de Baldur; Mais Frigg pleura dans Fensalir Les malheurs de Valhall.— Le savez-vous? — Mais quoi?

Elle vit couchée près de Hveralund Une créature méchante, l'ingrat Loki; Il a beau remuer les liens funestes de Vali; Elles sont trop roides ces cordes de boyaux. Là est assise Sigyne, qui du sort de son mari N'est pas fort réjouie. — Le savez-vous? — Mais quoi?

La salle d'or de la race de Sindri; Mais une autre s'élevait à Okolnir, La salle à boire de l'Iote qui est nommé Brimir.

Vers le nord, à Nidafiöll, s'élevait

Elle vit une salle située loin du soleil, A Nastrendr, les portes en sont tournées au nord : Des gouttes de venin y tombent par les fenêtres, La salle est un tissu de dos de serpents.

Un fleuve se jette à l'orient dans les vallées venimeuses , Un fleuve de limon et de bourbe; il est nommé Slidur :

163

170

Så hon þar vaða þraunga strauma Menn mein-svara ok morð-varga, Ok þann annars glepr eyra-rúno: þar saug Niðhöggr nái fram-gèngna, Sleit Vargr véra. — Vitoð-ér én éða hvat?

Austr sat hin aldna î lârnviối, Ok fæddi þar Fenris kindir: Verðr af þeim öllom einna nokkurr Túngls tiùgari í trölls hami.

Fylliz fiórvi feigra manna, Rýðr Ragna siót rauðom dreyra; Svórt vérða sól-skin of sumar eptir, Véður óll val-ynd. — Vitoð-ér én éða hvat?

Sat þar á haugi ok sló hörpu Gýgiar hirðir glaðr Egðir : Gól um honum í Gaglviði Fagur-rauðr hani sá ér Fialarr heitir.

Göl um Asom Gullinkambi, Så vekr hölda at HeriaföSurs: Enn annarr göl fyrir iörd neSan Söt-rauSr hani at sölum Heliar. Vala y vit se trainer dans les eaux fangeuses, Les hommes parjures, les exilés pour meurtre, Et celui qui séduit la compagne d'autrui : Là, Nidhoggr suçait les corps des trépassés, [quoi? Le Loup déchirait les hommes. — Le savez-vous?— Mais

A l'orient elle était assise, cette vicille, dans Iarnvid,
Et y nourrissait la postérité de Fenrir :
Il sera le plus redoutable de tous, celui
Qui, sous la forme d'un monstre, engloutira la lune.

Il se gorge de la vie des hommes lâches,
Il rougit de gouttes rouges la demeure des Grandeurs;
Les rayons du soleil s'éclipsent dans l'été suivant,
Tous les vents seront des ouragans. — Le savez-vous? — 170
Mais quoi?

Assis tout près sur une hauteur, il faisait vibrer sa harpe Le gardien de Gygur, le joyeux Egdir : Non loin de lui, dans Gagalvid, chantait Le beáu coq pourpré qui est nommé Fialar.

Auprès des Ases chantait Gullinkambi, Il réveille les héros chez le Père des Combattants; Mais un autre coq chantait au-dessous de la terre, Un coq d'un rouge noir, dans la demeure de Hel. 175

185

190

195

200

Geyr Garnır miök fyrir Gnŷpahelli; Festr mun slitna, en Freki renna: Fiöld veit hin fròδa, fram-sê-êk lengra Um Ragna rök ok rôm Sigtiva.

Bræðir muno beriaz ok at bönum vérða, Muno systrûngar síflum spilla; Hart ér i heimi, hörðömr mikill : Skeggi-öld, skálm-öld, skilder 'ro klofnir, Vind-öld, varg-öld, áðir vér-öld steypiz; Mán éngi maðr öðrum þyrma.

Leika Mimis synir, en miöt-viðr kyndiz At eno gialla Giallarhorni: Hått blæs Heimpallr, horn er å lopti; Mælir Oðinu við Minis höfut.

Skëlfr Ygg&rasils askr standandi, Ymr i8 aldna trê, ên iötunn losnar: Hræ&az halir à helvēgom, A&r Surtar þann séfi ofgleypir.

Hrymr ekr austan, hefiz lind fyrir; Snŷz Iörmungandr î iötun-möði; Ormr knŷr ænnir, ēu Ari hlakkar, Slitr nåi Neffölr: — Naglfar losnar. Garmur hurle affreusement devant Gnypahall. —

Les chaînes vont se briser; Freki s'échappera : —

150

Elle prévoit beaucoup, la prophétesse : Je vois de loin

Le crépuscule des Grandeurs, la lutte des Dieux Combat-

Les frères vont se combattre entre eux, et devenir fratri-Les parents vont rompre leurs alliances; [cides; La cruauté règne dans le monde, et une grande luxure : L'âge des haches, l'âge des lances, où les boucliers sont fendus,

L'âge des aquilons, l'âge des bêtes féroces se succèdent avant que le monde s'écroule;

Pas un ne songe à épargner son prochain.

Les fils de Mimir tressaillent, l'arbre du milieu s'embrase Aux sons éclatants du Cor bruyant : Heimdall, le cor en l'air, sonne fortement l'alarme; Odin consulte la tête de Mimir.

Alors tremble le frène élevé d'Yggdrasil, Ce vieil arbre frissonne: — l'Iote brise ses chaînes: Les ombres frémissent sur les routes de l'enfer, Jusqu'à ce que l'ardeur de Surtur ait consunné l'arbre.

Hrymr s'avance de l'orient, un bouclier le couvre; lormungand se roule dans sa rage de géant; Le serpent soulève les flots, l'Aigle hat de ses ailes, Le Bec-jaune décliire les cadavres : — Naglfar est lancé. 195

210

215

220

Kiöll fer austan, koma munu Muspellz Of lög lýSir, en Logi stŷrir: Fara fifl-megir með Freka allir, þeim er bróSir Bileists í för.

Surtr fer sunnan mēš sviga lævi; Skin af svērši sòl Valtiva: Griòt-biörg gnata, ēn gifur rata, Troša halir helvēg, ēn himin klofnar.

Hvat êr mês Asum ? hvat êr mês Alfum? Gnŷr allr Iōtunheimr; Æsir 'ro â þingi; Stynia Dvergar fyrir stein-dyrom Vèg-bêrgs visir. — Vitos-êr en ēsr hvat?

þa kémr Hlinar harmr annar fram Er OSinn ferr við Ulf véga, En bani Belia biartr at Surti þá mun Friggiar falla ángan-týr.....

þá kemr inn mikli mögr Sigföburs, Vibarr vega at val-dýri: Lætr megi Hvebrûngs mund um-standa Hör til hiarta; þá er hefnt föbur. Le navire vogue de l'orient, l'armée de Muspill Approche sur mer, Logi tient le gouvernail : Les fils de l'Iote naviguent tous avec Freki, Le frère de Bileist est à bord avec eux.

Surtur s'élance du midi avec les épées désastreuses; 200 Le soleil resplendit sur les glaives des Dieux-héros : Les montagnes de roche s'ébranlent, les géantes tremblent, Les ombres foulent le chemin de l'enfer. — Le ciel s'entr'ouvre.

Que font les Ases? que font les Alfes?
Tout Iotunheim mugit; les Ases sont en assemblée; 216
Ala porte des cavernes gémissent les Dvergues,
Les sages des montagnes sacrées. — Le savez vous? — Mais
quoi?

Alors l'affliction de Hline se renouvelle Quand Odin part pour combattre le Loup; Tandis que le glorieux meurtrier de Beli va s'opposer à 215 Bientôt le béros chéri de Frigg succombera. . (Surtur:—

Mais il vient le vaillant fils du Père des Combats , Vidarr, pour lutter contre le monstre terrible : Il laisse dans la gueule du rejeton de Hvédrung , L'acier plongé jusqu'au cœur. — Ainsi le père est vengé.

230

235

240

þá kenr inn mæri mögr Hlósyniar, Gengr Øsins sonr við Ørm véga; Drépr hann af mósi Misgarss veor; Muno halir allir heim-stoð ryða: Gengr fet nio Fiörgyniar burr, Népor trá Naðri miss ókvisnom....

på këmr inn dimmi Dreki fliùgandi, Naδr fram në San Niδafiöllum; Ber sër î fiöδrom, flŷgr vôll yfir Niδhöggr nåi — nù mun hon sökvaz.

Sôl tekr sortna, sîgr fold î mar; Hvērfa af himni heiðar stiörnur; Geysar eimi við aldur-nara; Leikr hâr hiti við himin siâlfan.—

Sèr hon upp-koma öbru sinni Iörb or ægi ibia græna: Falla forsar, flýgr örn yfir Så-ër à fialli fiska veibir.

Hittaz Æsir â l'Savelli, Ok um mold-pinur mâttkar dœma, Ok minnaz þar â megin-dôma, Ok â Fimbultýs fornar rúnar.

Voici que vient l'illustre fils de Hlòdune, Il va, le descendant d'Odin, combattre le Serpent; Le défenseur de Midgard le frappe dans sa colère. — Les héros vont tous ensanglanter la colonne du monde. — Il recule de neuf pas, le fils de Fiorgune, Mordu par la Couleuvre intrépide de rage. . . .

Voici venir le noir Dragon-volant, La couleuvre, s'élevant au-dessus de Nidafioll : Nidhogr étend ses ailes, il vole au-dessus de la plaine, Au-dessus des cadavres. — Maintenant elle va s'ablimer.

Le soleil commence à se noircir; le continent s'affaisse dans l'Océañ; Elles disparaissent du ciel, les étoiles brillantes;

Elles disparaissent du ciel, les étoiles brillantes; La fumée tourbillonne autour du feu destructeur du monde; La flamme gigantesque joue contre le ciel même.

Elle voit surgir de nouveau, Dans l'Océan, une terre d'une verdure touffue. Des cascades y tombent; l'aigle plane au-dessus d'elle, Et du haut de l'écueil, il épie les poissons.

Les Ases se retrouvent dans la Plaine d'Idi, Sous l'arbre du monde, ils siégent en juges puissants : 240 Ils se rappellent les jugements des Dieux, Et les mystères antiques de Fimbultyr.

255

260

þå muno Æsir undursamligar Gullnar töflur i grasi finna, þærs i ár-daga ættar höfδu Fölkvaldr goδa ok Fiölnis kind.

Muno ôsânir akrar vaxa; Bôls mun allz batna, Baldur mun koma: Βῦα peir Höδr Hropts sig-toptir, Về Valtīva. — Vitoδ-ēr enn eδa hvat?

pà knà Hœnir klut við kiðsa, Ok burir byggia bræðra tveggia Vindheim viðan. — Vitoð-ér en rða hvat?

Sal sêr hon standa sôlo fegra, Gulli paktan â Gimli hâm: þar skulo dyggvar drôttir byggia, Ok um aldur-daga yndis niôta.

þá kémr inn Riki at Regin-dômi Oflugr ofan, sá-ér öllu ræðr: Semr hann dôma ok sakar leggr, Vê-sköp setr þau-ér véra skulo. Alors les Ases retrouvèrent sur l'herhe Les merveilleuses tables d'or, Qu'avaient, au commencement des jours, les générations, 245 Le chef des dieux et la postérité de Fiölnir.

Les champs produiront sans être ensemencés :
Tout mal disparaitra : Baldur reviendra
Pour babiter avec Hodur les enclos de Hroptr,
Les demeures sacrées des Dieux-héros.—Le savez-vous?— 220
Mais quoi?

Alors Hœnir pourra choisir sa part, Et les fils des deux frères habiteront Le vaste Séjour du vent. — Le sayez-vous? — Mais quoi?

Elle voit une salle plus brillante que le soleil , S'élever , couverte d'or, dans le magnifique Gimlir : C'est là qu'habiteront les peuples fidèles , Et qu'ils jouiront d'une félicité éternelle.

Alors, il vient d'en haut présider aux jugements des Gran-Le souverain puissant qui gouverne l'univers : [deurs, 1 It tempère les arrêts, il calme les dissensions, 26 Et donne les lois sacrées inviolables à jamais.

## NOTES

# CRITIQUES ET PHILOLOGIQUES.

Vers 1. — Hlióds bidia, expression parlementaire usitée dans les assemblées (thing), pour dire : demander la parole. Obtenir la parole s'exprimait par hlióds [anga, Voy. Hakonar saga, ch. XVII.

Vans 3.— Vildack. L'impacfait de l'indicatif je voulait est mis pour l'optatif je voulait de mene que la lain l'impacfait da sub-jonctif éemploie sussi pour l'optatif. Par la même raison, la forme de l'impacfait da subjonctif éen confinade quedquelcié, en idandais, vece celle de l'impacfait de l'indicatif. Cf. Rauk, Vijledning til det islandake sproys, Njól. 1811, p. 163.— Valfodar: vadr a la même signification que sepadamir vollait in sjuifie proprement le pire de stendam mort, des bommes tués les armes à la mains.— Val (visl.), dérive de la racine vida on/ful, couvril, eckert, et signife sans doute (qui ct aceld.), myctre.— Framélia (fenocer, proclamer) est une meilleure leçon que mattelle (parle ed.).

Vans 6.— Ofeina (apprender), en latin accipere, en allemand wenchmen, est prefierable à un-mana, (us erappeler). Il rigit ici de traditions que Vala a appriser; de plus l'adverbe front ne s'accorde pas avec l'idée de un-man. Pour concilier le mot frenut avec le verbe unman, il faudrait l'envisager comme un algicuf plurie neutre, signifiant les premières ou les plus anciennes. Mais Vala ne rapporte pas seolement les traditions les plus anciennes, elle rapporte aussi celles concernant les éréaments qui ont précédé immédiatement as unissance.

VERS 5.—Ar est ou un locatif ou un substantif devenu adverbe. VERS 6.—Frodda indique que Vala a été instruite par les lotes; l'autre leçon fodda, indiquerait seulement qu'elle a été élesée parmi

VERS 8. — Fyrir mold nēdan peut signifier: sur la terre ici bas, ou sous la terre ici bas, selon que la personne qui parle, est censée se trouver sur la terre ou dans le ciel. Voy. vers 177; Grótlassaungr, strophe 11; cl. Vafthrudnimál. v. 174.

VERS 9.— Il y a beaucoup de ressemblance entre cette strophe et les vers suivants tirés de l'Oraison wessobrunnienne, en vieux haut allemand.

> .... Dat éro ni was noh áfhimil Noh paum noh pèreg ni was Ni stèrro nohheinig noh sunna ni skein Noh māno ni liuhta noh dèr marèo-séo, etc.

VERS 12. — Ginnanga app ne signifie pas, comme on le dit ordinairement, le gouffre de trouperier, anis le gouffre des naéchèires ou le gouffre béant. On se figure le chaos (xión, hintu) comme non vaste gesuele ouverte, avec d'immenses malchoires. Le shaled Thiddiff-Hrimerriat paglie gionnaga we (asactuaires entre les michoires), les demeures sacrées des dieux dans l'immensité de l'espace. Voy, Hanstlaung.

VERS 16. — Laukr signifie toute herbe pleine de sève. C'est pourquoi Laukr est quelquefois l'image on le symbole de la force et de l'excellence, comme par exemple dans Gudránar Kvida. I, 17.

VERS 17. — Sinni est à l'instrumental parce que les verbes qui signifient lancer, jeter, etc. régissent ce cas.

VERS 21. — Heat... megins, en latin quid potentix, pour quantum potentix ou quam magnam potentiam.

Vasa 33. — Le mot gin placé devant hville signifie proprement extension, distension, fente. Ce substantif ajoute aux mots devant lesquels il est placé, l'idée de grandens, d'intensié. En anglo-axon gin se trouve employé de la même manitre, dans gin-rice (le vaste empire), l'Éthiopie; gin-fet, trè-maple, etc. En vieux bast allemand les mots qui correspondent à gin sont megen (force) et regin (grandeur): exemple: megan-uctur, regin-diob; cf. inland. regin-griner (Grettassansyr, str. 19).

Vras - 56. — Um se rapporte à telis; un-tolis, en allemand aufshken (fenumérer); el Niki et équiriq sup at telis, ape, a les. La leçon duma et telis ne asarait être appronvée, d'abord parce que telis ne régit pas l'instrumental, et ensaite parce que le pluriel serait inexplicable; car la succession des jours et des nuits est enrisagés el comme prodinant l'année, c'est à dire un espace de temps déterminé, et non pas les années qui seraitent un espace de tremps indéterminé, et non pas les années qui seraitent un espace de tremps indéterminé. Vers 28. — Hátimbrodu se rapporte plus particulièrement à hôrg.
Voy. Grimnismâl, stropbe XVI.

Yasis 30.—Ce vers est suivi, dans quelques manuscrits, d'un autre que voici : Alf shotale, all fristalla (lit essayaite llur forces, sit mettaint tout à l'ipreme); mais re dernier vers ne nous semble pas authentique. Probablement pour expliquer afla fogda, quelque copiste a mis en marge; afla isotuda, confondant le mot aff qui signific fournea, avec son bomonyme aff qui signific force. Plus tard on aura ajouté alls prástulad no comme dejuviant ná affa stotula, a concompleter le vers.

Vgn. 51. — Tyla veut dire joure mar tables : éest un jou sembalabà celui des éebes. Ce jeu était connu en Angleterre où il portait également le nom de út/el : le j'etons ou pions s'appelaient tifelsta. En France ce jeu a probablement été introduit par les Normands. On itt dans le roman de la Rose:

> Aus eschiez, aus dez, aus tables Ou a autre jeu délitable.

On trouve dans le même roman le mot tableteresse :

Assez y ot tableteresses Bec enter et tymberesses Qui molt savoient bien joer.

Mais ce' mot tableterrsse ne me paraît avoir aucun rapport avec le mot table : il est probablement d'origine provençale et dérive du mot arabe المبارق , qui désigne une espèce de tambourin. D'après cela tableteresse serait une fesume qui bat le tambourin , en arabe مالية .

VERS 32.—Ce vers renferme ee que les grammairiens appellent une crase (apéaus), c'est à dire la réunion de deux propositions en une seude. Les deux propositions que le poète a réunies en une seule phrase sont: l'ar theim etflugis sent, et de allt ver or gulli: «Rien no sleur manquait, et tont était en or.»

VERS 33. — Dans les manuscrits et les éditions de l'Edda, es vers et es suivants ont été transposés, et à leur place on a mis le vers 4t et les suivants. Cette méprise provensis de ec que les vers 33 et 41 commencent à peu près de la même manière; mais cette transposition rendait impossible l'explication de toute cette partie du poéme.

Vans 34.— At súni; sús, expression poétique pour désigner la mer. Comme on n'a pas su expliquer ce mot, on l'a changé en hûs (maison); d'antres ont trouvé plus commode de retrancher du texte les mots at sún.

VERS 36. — Embla signifie sans doute l'aune. La forme primitive du mot était Elma; d'où on a fait Emla; enfin entre m et l's est inséré un b euphonique. Voy. page 81.

Vens 37. — Thau. Quand le pronom se rapporte à des personnes de sexe différent, il est mis au pluriel du neutre.

VERS 38.— La signifie non-sculement le sang, mais aussi les cheveux. La première signification est préférable; en ellet, on peut dire que les arbres n'ont pas de sang, mais on ne dirait point qu'ils n'ont pas de cheveux. Voy. vers 44.

VERS 43.— Ask veit ek standa, construction de l'accusatif avec l'infinitif.

Vens 44. — Harbadmr. Voyez Sæmundar Edda, Hrafna galdr Odins, strophe vii.

VERS 47. — Toules lès éditions portent koma; mais il faut nécessairement lire komo.

Vens 51.— Lög lögdu; peut-être faut-il dériver lögdu non pas de legiu. mais de luggeu (voir, examiner). Cf. gluggr, et en allemand, lugen.

VERS 52.—Orlög at segia. Notre poète emploie at avec l'infinitif quand it veut exprimer le but pour lequel une chose se fait. Cf. år am at telia, v. 26.

Vers 5g.— Manlikun mörg: cette leçon qu'on trouve dans l'Edda de Snorri, nous parait être la meillenre. Manlikun est à l'accusatif pluriel. Ce mot signifie: ayant l'image d'un homme, comme en allemand Mannsbild, en grec duGpouros (dbbp-drif), en sanse. Tete 4.

VERS 61 — Dans les noms des Drergues, et dans la manière de les écrire, les manuscrits différent beancoup. Il serait trop long de dire quelles raisons m'ont chaque fois déterminé à choisir les leçons que j'ai suivies.

VEBS 72.— Regin ok radssid semblent être, à la première inspection, des noms de Dvergues; mais si cétaient des noms, ponrquoi se trouveraient-ils intercalés an milieu de la pbrase? D'ailleurs un qualificatif nous semble nécessaire après les mots : nit hef-it derga. Lo poéte n'a pas énuméré tous les Dvergues, paisqu'il en reprend l'énumération dans la strophe suivante; mais il a seulement dit les noms d'une certaine classe de Dvergues, et cette classe, il la désigne par l'épithète de regin ob radissid.

Vens 74. — Til Lofars telia, remonter dans l'enumération jusqu'à Lofar. Le skalde Eyvindr dit de même : médan hanns ætt i hverlegi

galga grams til goda telium.

Vans 33.— Aprèl les noms des Dvergues, vient dans l'édition de M. Afrelius la strople qui commence par les mote Ein at Aon att. Catte strophe est à sa véritable place; seulement il faut la faire précèder de la strophe Feit hon l'inculaller, et. qui, dans l'édition de Stockholm, est la trente et naième. Cette dernière transposition s'est faite par une errour de mêmoire, parce que la strophe trenste deuxième commence par : d'autr aut, réc. mots qui ressemblent beaucound : Eins at hon atí,

VERS 85.—Au lieu de hliód, on lit dans l'édition de Stockh. horn; ce qui n'est évidemment qu'une explication de l'expression poétique hliód. VERS 86.—Au lieu de heidvonum, je propose de lire heidvonum

(bean avec majesté, avec sérénité), beau et majestueux. Vens 88.— Vitod-ér én éda heat est une meilleure leçon que vitod

ênn êda heat: èr est l'ancienne forme pour thêr (vous); êda répond an latin aut, autem; ênn êda heat (quid autem), mais quoi?

VERS 98. — Vērbīld a ici la même signification que heiner.
VERS 103. — Nú ira taldar; cette formule se trouve ordinairement
à la fin des généalogies. Voyez Snorra Edda, p. 365; Skaldskaparmål, p. 210.

Vers 104. — Rida grand; on trouve aussi la locution rida lopt ok lög. Voy. Edda Samundar, fra Helga ok Svåvu, 10.

Vaxs 105.—La strophe où II est parlé de l'arrivée des Valkyries doit ttre suirie immédiatement de celle où la première guerre est racontée. C'est dans cet ordre que se suirent les vers dans l'édition de Stocht, seulement la strophe 36 doit être placée après la strophe 36, comme cela até fisit dans l'édition de Cophenagne. Par suite d'une erreur, le récit de la mort de Baldur est placé, dans cette dernière édition, immédiatement après l'arrivée des Valkyries, parce qu'on se figurait que la mort de Baldur était dans que/que rapport avec cette arrivée. Les Valkyries ne se présentent que quand il y a combat ou guerre. Baldur ne périt pas dans un combat, mais par un accident fatal; aussi descend-il après sa mort dans l'empire de Hel, comme tons ceux qui meurent sans avoir les armes à la main.

VERS 106. — Geirom stydia (étayer avec des lances), placer sur les pointes des lances.

Vers 111. - Fêl-sp4 est au génitif, qui est régi par ganda.

VERS 122.— Seidi leikin, elle exerça la magie en se jouant, c'està-dire d'une manière frivole. On dit aussi en islandais leika ser at.

Vzns 113.— Angan signifie servante, suivante; mais ce mot signifie aussi délices, comme le mot gaman.

Varsa 117—Godin; l'article enclitique in doit nous surprendre: d'abberd est article ne se troves sinsi ajouts sus substantifs que dans la langue plus moderne; ensuite c'est le seul exemple de cette espèce dans notre poème; et enfin l'article ne semble pus bien convenir au mot 30d. Voy. cependent Hrafinagaldr Odins, strophe 23. Godin designe peut-tier les Vases seuls, et dans ce cas la locution ces discugarprimenti la haine ou le mépris des Ases pour leurs ennemis et leurs rivaux.

VERS 119.— Vigspé est à l'instrumental et signifie sagesse ou ruse de guerre, on bien auspices de guerre, c'est-à-dire, divination exercée dans le but de connaître d'avance l'issue du combat et de se ménager les moyens de remporter la victoire.

VERS 120. — Fleygdi; il faut sous-entendre spioli (la lance, le iavelot).

VERS 179.—Au lieu de féra, on lit dans un manuscrit séra; mais féra est la vértiable expression pour désigner la relation qui existe entre deux choses ou deux personnes. En latin on dirait intercedere. Nous discons sussi : cela se passe entre nons ; et dans un sens actif, passer un contrat.

VERS 132. — Vôlla est le datif ou plutôt le locatif de vôll, génit. vallar : hærri est pour hárri.

Vens 135. — Hödar nam skiéta est intimement lié par le sens avec harm-flög hattlig : c'est ponrquoi il faut réunir les deux membres de la phrase par le pronom relatif que.

Vers 141. - Dans l'édition de Stockholm, on lit sordr Valhallar au

lieu de re Valhallar. Le protecteur de Valhall, c'est sans doute Baldur lui-même, le modèle des héros.

VERS 144.—Ce vers et le suivant ne se trouvent pas dans l'édition de Copenhague, hien qu'ils soient authentiques. Le langage dans ces vers est celui de notre poète, ainsi sa bina sterouve v. 531; nig composè avec nn autre substantif, se retrouve dans nig-spd. v. 119, folkrig, v. 121. En second lieu ces vers se trouvent dans quelques manuscris et présentent un sens parfait à la place que nous leur vous assignée.

VERS 148.— Dans les éditions, les vers dont nous avons fait les vers 156 et 157 se trouvent placés immédiatement après le vers 147. Mais un examen approfondi démontre que ce ne peut pas être là leur véritable place.

VERS 157.— Saurom ok svördom est à l'instrumental, régi par le verbe felle. Svördom nous semble préférable à Svördom comme s'accordant nieux accordant nieux accordant nieux nous farange du vers ver suivant.

Vers 158.— A commencer de ce vers jusqu'au vers 205, les strophes se suivent dans le même ordre que dans l'édition de Copenhague. Il serait trop long de démontrer que dans cette partie de notre poême, l'édition de Stockholm présente un désordre complet.

Vens 167,— Feigr, en lapon reigas, doit signifier ici lâche, et non pas sous à la not c acr comment le bup peut-il se gogger de la vie d'hommes qui mourmos? La signification de lâche est la signification primitive, de laquelle dérive celle de sous à la mort; car d'après la croyance des peuples guerriers du Nord, les lâches seuls descendaient dann l'empire de Ifel ou moursient, tandis que les hommes vaillants étaient conduits à Valhall pour y vires auples d'Odin.

Vens 169.-Of-sumar, à commencer de l'été, ou des l'été.

Vers 176.— At Heriafödurs, construction elliptique pour : at sölum Heriafödurs, cf. v. 178. On dit de même en grec ἐν ἐσκληπίου pour ἐν οἰκία λάκ.

Vens 181.—Hin fréda désigne la prophétesse Vala; c'est ainsi que Merlin est appelé, inn fréde halr. Voy. page 181.

VERS 18.— Im se rapporte à fram-rê, et doit se traduire par concernant. En ilandais on dit prévioir concernant non bosse, pour dire prévoir tont ce qui concerne la chosse, ou prévoir la chose même. En gree, la proposition argie est aussi quedquesõis employée dans ce sens. — Rân; dans Felition de Copenhague on lit réma, ce qui est une orthographe vicicuse. L'édition de Soschholm porter rann (effort, peine). Pent-terr dois on lite ran on alvan (chute, ruine).

VERS 183.—At bonnm verda, cf. Hildebrandslied, ti banin werdan: at répond an lamed préfixe des langues sémitiques.

Vens 186.—Hart ér (il fait dur), c'est un temps dur; en allemand :

Vaxs 189.— Leila (juert, joider), sa dit des exercices granastiques, pour faire des armes, se préparer à la lutte; el. en latin: ladimogister. Dans le chant sur Louis, en vieux haut allemand, il est dit: «bluot skein in wangén spiléd under. Vrankön.» En anglo-saxon, asseplega (jen des boucliers) ou hard handplega (dur jeu des mains), sont des expressions poétiques pour dire: combat, guerre.

VERS 190.— Dans l'édition de Stockh. on îit gamle an lieu de giule.

Lette dernière l'econe est péffénable comme étant plus expressive...

la construction at éso, etc. correspondent, en latin, l'ablatif absolu, qui
est la forme nouvelle d'un ancien locatif, et en grec, le génitif absolu
qui correspond à l'ablatif absolu des Latins.

Vexs. 195.—Herdat kalir; l'édition de Copenh. et l'édition de Stockh, portent brachat allir; mais le verbe demande un sujet plus précis que allir. De plus, halir a l'accent prosodique et doit par consèquent avoir aussi l'alliteration. Le mot halir a deux significations trèsdistinctes; il signifie: 1° hommes, maitres, héron; cf. all. halir, 2° habitants de Hel, ombres, maines. Voy. Abismall, 29.

Vzns 196.—Thann se rapporte à askr standandi, qui est l'idée principale dans la strophe. Vans 197.— Chose singulièrel après avoir dit dans la strophe 18 que Pretà r'est nis en liberté (es titun lonar). Pédition de Stock, répète néaumoins les deux vers. « Geyr garmr miék fyrir Gnypa helli; Pettr man silitan, és Pretà rienna, « qui anomêten que Pretà se mettre en liberté, et ce qui est encore plus surprenant, elle répète en mêtme s vers après la strophe 11, lorsqu'il a déjà été dit que la terre s'est a himée, et que Pretà s'été dar ja ri'datr.

VERN 197. — Hefz find fyrir. Lind signific tillend et puis un boucher fait de bois de tilleal. Voy. Rigsmål, 32, 34. Skaldskåparnål, p. 75. Cf. Soga Sverris Konaugs, e. cxxv. M. Altelius a bien traduit; «bår skeld för sig.» Cf. Hofdi hann skildinn fyrir sir. Skaldskaparmål, 199.

VEN 2021. — An lieu de Loli, comme on lit dans les manuscrits, j'ai mis dans le teste Logi, et cels par les raisons suivantes. Il sejai ici de Logi, dieu du feu et roi de Muspilheim, et non de Loki qui, vers 2015, est appelé Bedéir Blarists, et qui, avre son fils le Loup, est à bord da navire des géants. Logi et Loli sont suvent confondu dans la mythologie, parce que Loli (la fin) est le génie de la destruction, et que Logy (la flamme) est gégément la cause de la destrution nniverselle, puisqu'il est dit que le monde périrs dans no enbrasement général. Cf. M. Griman, Partacke Brytha, P. 186 et suiv. Ou peut sjouter que dans l'éctiture ronique K et G ont eu primitivement la même forme.

VERS 205. — Seiga lavi, désastre causé par les épées; sur seiga, voy. le glossaire; aur levi, voy. v. 124.

Vzas 206. — Dans l'édition de Copenh. cette strophe est place après les vers 200;-12. Nous peférons l'arrangement qui « été suivi dans l'édition de Stockh.; car c'est l'approche de Loki, de Freki, de Surt qui fait que le monde des géants tremble, que les Ases délibèrent, que les Deregues gémissent.

VERS 209. — Heat et med Asum, locution germanique pour dire que font-ils? Comment se portent-ils? Que leur est-il arrivé? Voy. Thrymskvida. 6.

VERS 212.—L'édition de Copeuhagne porte reggéèrgs; celle de Stockholm regéérgs, un manuscrit rébergs. Je crois devoir préférer régbérgs. Sur régérgssésir, voyes Thórdrapa, Skaldskaparmál, p. 115, Vég est l'ancienne forme de véh, vé (asile sacré); vég-bèrg signific montagne qui est un asile sacré, et végbèrgsvisir sont les sages qui habilent les montagnes sacrées.

VERS 213.—Fram se rapporte an verbe kémr; koma fram (provenir), naître.

VERS 215. — Ce vers n'est pas lié par la construction avec le vers précédent; ér ne doit pas être répété après én. La construction serait régulière si le poête n'avait pas mis le vers 214 en rapport avec le vers 213 par la conjonction ér.

VERS 219, 220. — Hiör est le régime direct de latr; umstanda mund est dit pour standa um mund ou of mund (s'élever de la bouche, sortir de la bouche).

VERS 222. — Les mss. portent : vid alf véga : cela est évidemment une mauvaise leçon; car le loup vient d'être tie fe par Vidarer, v. 220. Thór Intie avec le aprent formagned (vog. Hymisirida, 22). Il finut donc nécessairement lire orn au lieu de elf. Ull ne peut en ancun cas désigner un serpent, pas même un monstre en géorên. Ceprendant elf parait être une leçon très-ancienne; car elle semble avoir donné origine à nan antre version du mythe d'après laquelle Thôr lutte aussi contre le long. (Voy. Lokatenne, v. 235. Ce. Hymisk. 1.1.)

VERS 223. — Midgards-veor; Thor sappelle aussi hard-veorr (Skaldskaparmål, p. 75), on simplement veorr (Hymiskv. 11). Veriandi Asgards ok Midgards (Skaldsk. p. 101. Cf. Harbardsliod. 22).

VERS 224. — Halir désigne ici les héros qui entourent ou suivent Thor; ce sont peut-être les monomaques (einheriar). Au lieu de heimstôd, il fant lire heimstod.

VERS 326. — Obvidian se construit avec le génitif nids: andacisme d'ensie, de coltre, poor dire audacieux par la coltre. On dit de même idia-gronn, v. 356; thurfar nishill (grand de besoin), ayant grand besoin; sida farri (trop long d'espace), etc. Cette construction est très-fréquente on grec et même en latin.

VERS 228. — Fram nédan (d'en bas); au lieu de fram, l'édition de Copenh. porte frann (hrillant), cf. För Shirnis. 27; mais dimmi du vers précédent me semble exclure l'idée de brillant.

VERS 229. — Ber sër i fiôdrum, locution particulière pour dire: « s'é-« lever sur ses ailes, s'élever dans les airs. » Vens 230. — Nai est régime direct; il est régi par la préposition yfir. — Hon se rapporte au mot précédent vôll, ou au mot suivant fold.

Vers 233. — M. Finn Magnussen explique vid aldur-snar par alturrende true farbe qui sourrit tont), espression qui, solon lui, disigne le frène Yggdrasill. Mais il ne peut plus être question ici de cet arbre qui est déjà consumé par l'en; car la terre que ce frêne soutenait est tombée dans la mer. Aldur ansi signifie mot à mot destructure du monde et destructeur du monde est une expression poétique pour logi (la flamme), le 6m.

VERS 241. - Megin-doma, cf. Regin-domi, v. 258.

VERS 246. — Fölkvaldr goda désigne ordioairement l'Ase Yagi-Freyr (voy. Skirnis För, 3). Ici ce nom désigne Odin (voy. Grimnismél., 46). Thór s'appelle Th'andraldr goda (voy. Harbardsliód., 8), et Baldar porte le nom de Asabragr.

Vers 248. — Böls mun; mun, verbe impersonnel; batna allz böls (s'améliorer de tout mal), devenir en tout meillenr.

Vans 249. — Nous avons retranché de ce vers, les mots où Baldar qui se trouvent dans l'édition de Copenhague et dans celle de Stoc-kholm. Cas mots ne sont pas authentiques : ils ont été mis dans le teste par des copites qui ne savient pas repliquer la locution bla thrès Hazire. Cette locution particular par se par l'april traduire par la figlialar et Hamilt habiterant. Cette locution particulière est asserfsé quente en islandais, exemples : their Olafr (Iui (Sigròd) et son frère Olafr). Songe Harallida, c. xver, fault fertere l'amit (te père de Buis et de son frère). Songe of 106 fi Tryger, c. axax; their Loft Short (lui et Loft) pertérent.). Statistiosparmit. p. 131; their Gyffs (Iui (Olaino) et Gyffs). Konangandgur, c. y vilam Atribel (cut et Astril) ou (lotté et as mitte). Song ad Olafr Tryger, c. 1; thus kerling (lui et la femme). Grinnimal formalina: thus Haugui (elle et Haugui), Alfanda, x; vie Ferry (mos et Ferry), Far Skirnis, c. xxx; vid Haugui (m) et et Hugqui), Alfanda, x; vie Ferry (mos et Ferry), Far Skirnis, c. xxxv; vid Haugui (m) et et Hugquir), Hauguir (d) et et Hugquir), Hauguir (d), c. xxv, etc. xxxv; vid Hauguir (m) et Hugquir (louis et Hugquir), Hauguir (d), c. xxv, vid Hauguir (m) et Hugquir), Hauguir (d), c. xxv, vid Hauguir (m) et Hugquir), Hauguir (d), c. xxv, vid Hauguir (m) et Hugquir), Hauguir (d), c. xxv, vid Hauguir (m) et Hugquir), Hauguir (d), c. xxv, vid Hauguir (m) et Hugquir), Hauguir (d), c. xxv, vid Hauguir (m) et Hugquir (d), extraper (m) et Hugquir (d), extrape

VERS 251. - Vid est adverbe, en même temps.

Vens 255. — Le mot hám ne se trouve pas dans Fédition de Copenh.; mais il est nécessaire pour compléter le vers.

## NOTES EXPLICATIVES.

VERS 2. — Hémindall est fig des doute direx (Aee) de la mythologie scondinave, il représente l'idée du commencement, de l'origine de la choses, c'est pour cette raison que l'on fait remonter à hai l'origine de la différence des conditions humaines, ou la division de la société en trois clauses. La tradition mythologique rapporte que Heimdall, presona le nom de fig (éminence), viot sur la terre et y fit naître, d'une manière mystrieuxe. Theil (serv), Kard (pléblices, homme libre) et la d'(comte, noble), désquels descendent les serfs, les hommes libres et les nobles. Cest pourquoi les hommes considérés sous le point de vue de leur condition sociale sont nommés fits de Hiemdall; ils sont grands ou petits selon la classe à laquelle lis appartiement; ils sont des grâctains saintes, parce que Heimdall lui-même est appelé ina helgi de (Isse saint).

YERS 3. — Valfadir, que nous avons traduit par Pire der Élux, veut dire proprement Pire des itendus morts. Mais comme, scolon la croyance des Scandinaves, les héros ne meurent dans les comhats que quand le dien suprème Odin leur fait la faveur de les appeler à fui, le mot térade mort a tout à fait la signification de bienAureux, d'diu. Le Pire des Élux est Odin. Les mystères d'Odio sont la connaissance de la destinée des dieux et des hommes, la connaissance du pasé, du présent et de l'avenir, en général la connaissance dus pasé, du présent et de l'avenir, en général la connaissance des traditions mythologiques qu'on appelais tranar (runes, mystères), et qui compossient à peu de chose près tout le aveir de sa nécies Scandinaves.

VERS 5. — Les lotes sont la personnification des forces pour ainsi dire gigantesques de la nature; ils sont nés au commencement du monde; c'est pourquoi ils connaissent l'origioe de toute chose. Plusieurs d'entre eux passent pour avoir une haute sagesse et un profond savoir.

VERS 6. — Vala, la prophétesse des Ases, appartient à la race des lotes, parce que dans la mythologie du Nord, les personnages qui sont doués d'un pouvoir on d'une intelligence égale ou supérieure à celle des Ases, proviennent tous de Iôtunheim (du monde des lotes). Vass 7. — Vala avait jadis visité les neuf mondes, et angmenté dans ce voyage le trésor de sa science. Les Hindous comptent trois mondes, les Scandinaves en ont nout. Trois et les multiples de trois sont des nombres sacrés chez les peuples indo-germaniques comme cher les nations sémitiques. Les neuf mondes des Scandinaves sont les suivants :

 Trois an-dessus de la terre: 1. Liósalfaheim (monde des génies de lumière). 2. Maspilheim (monde du feu), au sud. 3. Asaheim ou Asgard (monde des Ases), an milien du ciel.

Trois sur la terre: 4. Vanahrim (monde des Vanes), à l'onest.
 Mannheim on Midgard (monde des hommes), an milieu. 6. Iôtunheim ou Utqard, à l'orient.

III. Trois sons la terre: 7. Dobăf/shiru et Sourtăf/abrin (monde des génies de l'obscurité). 8. Hel on Helbrin (empire de la mort). 9. Nijl kirin (monde des térôltres), au nord. —On se figurait que dans chaque monde il y avait nne grande forêt an milieu, parce que les forêts étaient servées chez les peuples germaniques comme chez les peuples de l'Indo.

Vans 8.—Le grand Arbre da milieu est le frène Yggdrasil qui , placé au milieu de la terre, élève ses branches an dessus du ciel et pousse ses racines juaqu'à l'extrémité de l'eufer. Cet arbre porte et sonitent ainsi la monde entier; il est l'image de la végétation terrestre et le symbole de la vie et de la durée des choses.

VERS 9. — Ymir est la personnification de l'océan primitif; il est né des glaçons de Nillheim, fondus on vivifiés par les étincelles sorties de Muspilheim.

VERS 12. — Le Gouffre béant est l'immense espace vide du néant avant qu'Ymir vint le remplir. On se figurait cet espace comme une vaste gueule ouverte.

VERS 13. — Les fils de Bar sont Odin et ses frères et, dans un sens plus étendu, les Ases en général. Il y a neuf firmaments on neuf cienx. (Vov. Skaldskaparmát, p. 222.)

VERS 14. — L'Enceinte du milieu est Mannheim (le monde des hommes), situé au milieu, entre le ciel an-dessus et l'enfer au-dessons.

VERS 15. — Sôl est la personnification du soleil, qui est féminin dans les langues germaniques comme dans les idiomes sémitiques. — Sél darde ses rayons du md., parce que le midi paralt être le aéjour habituel du soleil. — La denuare par excellence est la demoure des hommes, ou l'enceinat de milieir, exte demente repose sur des rockers comme sur des foodements : ces rochers entourent la terre comme une bordone, et sont un rempart contre les envahissements de la mer, (Voy. Sonri, Hattalykill.)

Versa 17. — Méni, personnification de la lune, qui est du geure masculin dans les langues gernaniques. Les fareurs de Sól sont ses rayons vivifiants, si agréables à l'habitant des régions brumeuses de Nord. C'eat donc comme si le poête avait dit : \* Quoique éloignée de Mâni, Sól s'ain fait partager de loin ses arforns amourenses.

Vans 18. — Le Coursier céleste est le cheval Hrimfaxi (qui a la crinière couverte de girre), qui traîne le char de la nuit. Comme il sort par la porte de l'orient pour aller vers l'occident, la droite du conrsier désigne le septentirion.

Vens 19-21, — Les astres errent encore sans règles dans l'immensité de l'espace. Sél ne connaît pas encore les denœures qu'elle doit habiter successivement pendant les donze mois de l'année. Main in sarait pas quel était son pomeir, c'est-à-dire, il n'avait pas encore les diverses phases qui, selon l'opinion populaire, avaient tant d'influence sur la fertilité de la terre, sur les variations du temps, l'issue des entreprises, les opérations de la magie, la destinée des hommes, etc. etc.

VERS 25. — Grandeure est le nom que prennent les Aus quand ils sont en assemblée ou en conseil, parce qu'alors lis on tu caractère plus releré et plus imposant. Les sièges élenés du conseil sont placés dans le ciel, autour de l'arbre du milieu : on se les figurait, sans donte, comme de grands rochers, à l'institution des grandes pierres aux lesquelles étaient assis les anciena rois scandinaves et leur donne conseillen quand lis étaient réunis en cour de justice ou assemblée dé-libérante. — L'expression aller au siège était autrefois usitée chez nous pour dire, aller au lieu of lor nexistal is justice.

Vers 23. — Les dieux très-saints, c'est-à-dire les Ases, délibérèrent pour savoir comment régler le cours des astres, quelle demeure il fallait leur assigner dans le ciel, quels noms leur donner, etc. etc.

Vers 24. — Il est à remarquer que les dieux donnent d'abord nn

nom à la muit, et seulement ensuite au jour. Dans la mythologie scandianne, la nuit prévède le jour, parce que le jour est né de la muit. Les peuples germaniques comptaient par auits. Les Anglais disent encoraujourd'hui sennight (evere nights, spé muit), jornight (hourteennights, quadore muit), pour-d'ue me semaire, dues semaires.—Les années des Scandianses étant des années lunaires, l'appartition de la noauelle lanc devait avoir une grande importance ches eux.

Vens 26. — Le erépuscule était le temps où l'on sonpait, le soir ou la nuit tomhante, le temps où l'on allait se coucher.

VERN 27.— La Plain el Idi se trouve dans Asgard; au milico s'élève le frène Yggdrasiil, auton donquel sont placés les sièges èlevis. Cest la le champ d'auemblée (thingvolle) des Ases. Îdi est le nom d'un lote qui est la personnification du vent; plaine d'Idi signifie donc champ de l'air.

VERS 28. — Les Ases bâtirent nu grand temple qui devait leur servir de demeure à tous. Les temples des Scandinaves se composaient d'un sanctuaire qui renfermait l'idole, et d'une cour ou enceinte qui entourait le sanctuaire.

VERS 31. — Le jeu des tables avait quelque ressemblance avec notre jeu de dames; il était aussi connu en France, car on lit dans le roman de la Rose:

De jeus de dez, d'eschecs, de labes Et d'oultrageux mets délitables.

Les Islandais ont encore anjourd'hui un jeu de dames particulier qu'ils appellent la table de Saint-Olaf. Cf. p. 212.

Vezs 33. — Rande. Pour donner l. ce mot le sens qu'il doit avairici. il flatt se rappeler que ches tous les peuples germaniques, les chefs rassembliaient autor d'exu me hande composée de leurs fils, de leurs parreits et d'autres guerriers qui vennient s'attacher à leur personne; cette bande serant tous leur commandement, les secompagnait dans toutes les expéditions et combattait à leurs côtés. Bande signifie dons cociété, assemble, famille. Les trois Asse de la bande célettes sont Odin. Henri et Lodur; ils sont pleius de force et de banté, car ils ont le pouvoir et la volont de secourir la faiblese.

VERS 35. - Askr et Embla sont l'Adam et l'Éve de la mythologie

scandinave. dek signifie le fréne et Embla désigne l'anne. Ce mythe veut indiquer que l'organisation de l'homme n'est qu' nen organisation régétale perfectionnée. Il est à remarquer que d'après Hésiode, J. et Œm. 147, le premier conple d'hommes provient ἐκ μελίας, d'un frâne.

Vrns 36. — Les deux arbres Ahk et Embla qui croissaient dans le sable aried du rivage de la mer, étaient des êtres chélifs en comparaison de la nouvelle organisation d'homme qu'ils reçurent par le secours des Ases. Aussi longtemps qu'ils n'étaient que des arbres, ils n'avaient point de detinier, parce qu'il n'y a que l'homme qui ait une destinée fuice par les lois numanhales et éternelles de la nécessité.

Vers 37. — Sang désigne l'organisation physique humaine; le langage désigne les moyens de manifester la volonté, soit par des paroles, soit par des gestes.

Vax 8.1. — Les Ases pocusient donner sax premiers hommes nont, except la destinée, cer les dieux exa-mémes sont sommis la destinée. Il fallist donc que les trois Nornes vinssent dispenser le sort Ask et à Embi novellement créck. Les Nornes son jibre de Thures, c'ext-à-dire, issues de l'ancienne race des lotes nés du génat Yinir. Elles sortieres de les fontaine d'Ur. sincé sou pied du fémer Yggérsail: en parlant de cette fontaine, l'el seines son pied né met Yggérsail: en parlant de cette fontaine, le poête saisti l'occasion pour décrire l'Arbre du monde.

Vens 44. — Yggdrasil, la colonne du monde, est nn arbre chevela, d'un feuillage toussu; son sommet élevé au-dessus du ciel, est arrosé par nn nuage hrillant qui alimente l'arbre et produit la rosée.

VERS 46.— La fontaine d'Urd est la fontaine de la sugesse des Ases, comme la fontaine de Mimir est la source de la sugesse des Iotes. Ne seruit-ce point par allusion à de semblables mythes, qu'on dit dans la fable: La Sugesse on la Vérité se cache dans un puits?

Varsa 59. — Urd (ce qui a été) signifie le passé; cette Norne, comme l'ainée des seures, a domé son ome a la fontaine. Verdaud' (ce qui ext) signifie le présent. Urd el Verdandi gravent sur les planchettes ou tablettes de bois, les arrêts du desiris naxquels seront soumis Ask et Embla. Siadé (ce qui sera), l'avenir, est la troisième Norne; elle n'actri pas comme ses deux sours auquelles ell e est toujours opposée, ainsi qu'Atropos l'est à Clothé et à Lachie. VERS 52. — Enfants des hommes est une expression pour dire simplement hommes, cette expression désigne ici les premiers hommes, Ask et Embla.

Vens. 55. — Les Deregues sont les personalifications des forces êlémentaires de la nature. Plus tard, l'image qu'on s'est formée des Deregues, s'est pour ainsi dire rapetissée, et ils sont devenus ce êtres petits et chétifs que nous appelons nains. — Comme dans l'enfance de la société, le père de famille est aussi chef de tribu; chef on roi signific en même temps père, et réciproquement.

Vass 56. — Le père des Dvergues est sé du sang de Brimir qui est le même que le guat Vinir voyes veru g. Brimir qui est le même que le guat Vinir voyes veru g. Brimir, la personnification de l'océan primitif, né des glaçons du chaos, s'appelle aussi le géné l'itile, parce que les moutagnes de glace qui naggent dans les mers arctiques, out une couleur livide. Brimir fut tué par les fils de Bur, de sa chair fut créée la terre; de son crisue, la voûte du ciel; de ses ou, les moutagnes; de son sang, la mer. Les cuisses du gésant sout les soutiens les fondements de la terre, les moutagnes ou les rochers; voyes vers 15, 5l douc le chef des Dvergues naît du sang et des cuisses de Brimir, cela signifie que la nature des Dvergues sient principalement de deux éléments, la l'eau et à la terre des

VERS 61. — Cette longue énumération des noms de Dvergues paraitra bizarre à beaucoup de lecteurs ; c'est que nous n'y voyons qu'une suite de noms insignifiants. Mais quand ou songe que le poête et ses auditeurs se rappelaient à chaque uom le mythe qui s'y rattachait, on comprendra que l'énumération de ces noms ne devait avoir rien d'aride pour eux. En second lieu, les tables généalogiques avaient antrefois et ont encore aujourd'hni, chez beancoup de peuples, une trèsgrande importance; et dans l'antiquité, les généalogies ne paraissaient nullement déplacées dans la poésie épique. Cependaut, on doit être surpris de trouver, dans notre poème, la généalogie des Dvergues, tandis qu'ou n'y trouve point celle des Iotes, ni celle des Ases. Pour l'explication des noms des Dvergues, autant qu'il est possible de la douner, le lecteur pourra recourir au Glossaire. L'étymologie des noms prouve qu'on se figurait les Dvergues comme ayant des caractères, des mœurs, des fonctions différentes. Les uns sont les génies de la lune, comme Nyi et Nidi; les autres président aux quatre régions du ciel, .46.

comme Noder, Sutri, Austri et Vedri; dautres nont des génies de l'air, comme l'indiffr, ou des génies de saison, comme Frosti. Les uns habitent l'eau, comme d'et Illierange; les autres les marcèreges, comme Lini; d'autres les baiteurs, comme Hauppori; d'autres enfin les d'autres des baiteurs, comme Hauppori; d'autres enfin les avieres, comme Étainida Bijure et Bolgures ont peucreu; Vijur, Thorino ont le caractère ardent, audacient, Althiefr est voleur; Nijangr est méchant, etc.

VERS 71. — Les Diergues de la première race se distinguent de ceux de la seconde par leur énergie et leur intelligence.

Vens 74. — Dvalina est un Dvergue de la seconde race dont Lofar est la souche.

VERS 76. — Aurrangt (plaine humide) et lorwellir (plaines de la terre), semblent désigner l'ean et la terre, comme habitations des Drergues.

VERS 83. — Il parait que beaucoup de noms ont été retranchés on se sont perdus. Le nom de Lofar ne se tronve pas dans l'énumération des Drergnes.

VERS 85.— Elle, désigne la prophétuse elle-même. Cette manifer de partier des orimen à la troisième personae, papertat au style prophétique de toutes les nations.— Héndall, dont il a été question, vers 3, devint après l'établissement des loss dans lagard, le gardies de nuit et le portier des dieux. Odin bui donna un ce spedé le cer foryant pour souser l'alarme en cas que les fotes ou d'autres ennemis voulussest pédétre dans le ciel.

Vasa 86 et saiv.—Ces vers sont difficiles à expliquer, parce qu'ils se rapportent à na mythe qui ne sone set plus conns. Du temps de l'anteur de l'Edda en prose, on n'avait déjà plus qu'une idée confuse de ce mythe. Il est dit dans Cyfégianing, page 17 : 8500 la necime du réfere Yggérall..... se troves le foutuine de Minir, ob sont rea-fermées la sagesse et l'intelligence..... Minir est plein de sagesse, parce qu'il boit à la foutaire dans le cer bryant. Odit vint un logur, est demanda à boire à cette fontaine; mais il n'en est la permission equisprès avoir mie ne gage son cali. Ainsi, il est dit dans la Voluspit.

Je sais tout, Odin, etc. »

Il est évident que tout est confondu et embrouillé dans ce récit, Si 45.

Odin a donné son odl pour avoir à boire, l'ori ne peut pas être appele an agor, c'est un payement. De plus, si Odin a donné son oril en gage cela ne pouvait pas être dans le but d'avoir la permission de boir, cur un gage supposse qu'on veuille rendre un jour ce qu'on reçoit pour reprendre la chose engagée. D'ailleurs, si le gage d'Odin est son ail, comment rapliquerat-on le vers 67 où il est dit : boire dans le gage d'Odin il me semble qu'il dus thien distinguer deux mythes qu'on a confinudus et méls: enzemble : d'abord nn mythe qui racontait comment Odin a perdu un de ser year, et comment cet all est veuu e la possession de Minir qui l'a caché dans sa fontaine : ensuite nn mythe qui racontait la mise en gage du cor bruyant de l'Indinal.

Pourquoi Odin a-t-il perdu son œil? Peut-être l'a-t-il donné comme payement à Mimir pour avoir le breuvage de la sagesse, ou bien l'a-t-il perdu ayant été vainen par Mimir dans une espèce d'assaut de sagesse et de savoir, où l'on avait mis pour condition que le vaincu perdrait nn œil. (Voy. Vafthrudnismal, Introduction.) Pourquoi la corne de Heimdall a-t-elle été donnée en gage? Peut-être qu'Odin sentant, dans un pressant danger, le besoin d'augmenter sa sagesse, voulut boire à la fontaine de Mimir; le géant demanda un prix qu'Odin promit de payer. Pour garantie, Mimir exigea qu'il mit en gage le cor brayant de Heimdall : c'était le gage le plus précieux que pussent donner les dieux, parce que leur sûreté dépendait de la possession de ce cor. Le gage du Père des Elus est donc le cor bruyant de Heimdall; ce cor est tenn caché par Minir dans sa demeure qui se tronve sons l'arbre majestueux et sucré, c'est-à-dire sons l'une des trois racines du frêne Yggdrasill. Mimir se servait chaque matin de ce cor pour y boire à traits précipités à la source de sagesse. - Les Scandinaves buvaient dans des cornes; la même corne servait de trompette et de conpe.

VERS 85.— Le sarez-esus?— Mai quai?... Locution elliptique proper au style prophétique. La prophétique remplie de la monvelle vision qui vient de frapper son esquit à safense à ses auditeurs : Surez-roux, dit-elle, ce que je voi?... Cette locution n'exprinte point une question directe, mais plutot une exclanation interregative, comme quand nous disons : Surez-roux quoi?... N'est-li pas vui'..., et autres locutions semblables, où personne n'attend une réponse de son interlocution. Après cette exclamation, la prophétique continue: Musi

VERN 90. — Le plus circompect des Asse est Odio, ainsi nommé, parce que dans ses voyages et surtout dans le danger, il se montrait prudent et circomspect dans ses actions et dans ses parolex.—Regarder dans les yeax de quelquian veut dire «sonder les dispositions d'une personne pour lui faire une demande à propos.» (Cl. Hyniske., 2016.

Vens 91. — Odin avait coutume de mettre à l'épreuve la sagesse et la puissauce des autres. Nous en verrons un exemple curieux dans Valhrudnismal.

VERS 93.— L'Arbre do monde on le frène l'ggdraill a trois nacione qui s'étendent dans le ciel, sur la terre et dans l'enfer. Sous chacune des trois racines, il y a une fontaine ou un lac. Dans le ciel, il y a h fontaine d'Url; sur la terre, chez lex lotes, se trouve la fontaine de suprasde Minnir; et dans Fuenfer, il y a les literaphini qui alimente de sea eaux les fleuves de Niflheim. Minuir est un ancien lote ou Hrimthorne; il est le représentant de la sagesse des géants il boit chappe matin le doux breurage, c'est-à-dire, il automete chaque jour sa sagesse.

Vens 96. — Odin voyant que Vala consaît son secret, et satisfait de trouver en elle tant de sagesse, lui donne des bagues et des joyans pour la récompenser; il ajoute encore le don de la parole sage et le don de la parole sage et le don de la parole sage et le don de la prophétie. Dès ce moment tont cequi se passe dans les differents mondes est dévoité au repart de Vala.

Vans 99. — Les Fallyries sout les vierges guerrières qui sout euroyées par Odit pour choisir, sur le champ de hastille, parmi les combattants, ceux qui méritent, par leur bravoure, de trouver une mort glorieuxe. Les héros qui périssent les armes à la main sont conduits par les Valkyries à l'alball (sigour des Elus) qui est l'Épyée sendinave : elles sont périentes partout où se livre un combat; c'est ponquoi leur arrivée présge la guerre. — La rece de afaire, ce sont les Asse.

VERS 101. - Tenir le bouclier veut dire «marcher au comhat à la

tête d'une troupe »; il n'y avait que les chefs qui eussent des armes défensives. (Voy. vers 197.)

VERN 103. — Skuld, la plus jeune des Nornes, et celle qui met fin à la destinée des héros, marche à la tête des vierges guerrières. Le nombre et les unéeros, marche à la tête des vierges guerrières. Le sanciennes poésies. Slogal signifie «qui est hérissée d'armes»; Ganarsignifie à la luties; Hildar, la guerres ; Gondal, «qui délivre les héros»; Grizaloqui, «qui est hérissée de pique».

VERS 103. — Les Valkyries sont appelées servantes du Combattant ou d'Odin, parce qu'elles exécutent les ordres de ce dieu, sur le champ de bataille.

VERN 106. — Gullerig est la devineresse ou la sorcitere des Vanez qui sont les rivaux et les enuemis des Ases. Ces dernieres, pour faire un affront aux Vanes, ou pour arracher quelque secret à la sorcière Gullreig, la mirent sur les pointes hérissées do piques qu'ils avaient fixées en terre, et allumèreu au «dessous d'elle na grand feu.

VERS 108. — Déjà la sorcière, hrûlée trois fois, était rentrée trois fois en vie par des moyens magiques; les Ases continnèrent à vouloir la faire périr par le feu, mais ils ne purent réussir.

VERS 110. — Heidur est le nom de la sorcière Gullveig daus la langue des Vaues. — Les sorciers et les sorcières parconraiteut le pays et entrainet dans les maisous pour prédire l'avenir et pour répondre aux questions qu'ou leur adressait. (Voy. page 156.)

VERS 111. — La sorcière des Vanes méprisait les prophéties de la devineresse des Ases.

Vers. 112. — Il y avait deux espèces de divination : uno divination prophétique se fondat au l'inspiration divine, et une autre basée sur les opérations de la magie ou de la sorcelleric. Cette dermière tombs peu à peu dans le plus grand mépris. Les Vannes passaient pour les inventeurs de la magie, et pour être très-habiles dans la sorcellerie. (Vgr. page 159).

VERS 113. — Les Vaues, comme euuemis et rivaux des Ases, sont appelés la race méchante; les Ases sout uommés la race des dieux. V. 100.

VERS 114, --- Les Vaues demaudèrent réparation de l'injure qu'on leur avait faite dans la personne de Gullveig. Les Ases entrèrent en delibération pour savoir s'ils devaient expire leur imprudence et accorder aux Vaoes des droits égaux. Ce dernier point pronse que leur inimité avait pour cause la rivalité, les Asse ne voulant pas que tous les dieux, c'est-à-dire eux et les Vanes, enssent de l'autorité on des droits égans.

Vess 118. — Pendant que les Ases délibèrent, les Vanes renversent le mur extérieur de la forteresse des Ases; ce mur sépare, dans Midgard, la demeure des Ases de la demeure des hommes. Les Vanes, par ruse de guerre, parviennent à monter sur les remparts; mais Odin lance son trait, il tire ses flèches sur l'ennemi... C'est assez dire que la victoire reate aux Ases.

VERS 122. - Le mur extérieur ayant été renversé, un inconnu, un géant déguisé, offrit anx Ases de le reconstruire plus solide que jamais. Pour prix de son travail, il demanda la fiancée d'Odur, la déesse Freya; de plus, le soleil et la lune. Loki persuada aux Ases d'accepter cette offre : il espérait pouvoir frustrer l'architecte de sa récompense en mettant, comme condition du contrat, que le mur serait achevé en nn seul hiver, et que l'architecte n'aurait aucun aide excepté son cheval; que si le travail n'était pas fait dans le temps prescrit, le prix stipulé ne serait pas payé. Le géaut accepta cette condition, et les dieux sanctionnèrent le contrat par leurs serments. Le travail avança rapidement : la veille du jour fixé comme dernier terme, il n'y avait plus qu'à placer les portes. Les Ases voyant que le lendemain ils seront obligés de livrer Freya, le soleil et la lune, s'assemblent, et s'accusent les uns les autres d'avoir accepté un contrat aussi préjudiciable; ils se demandent qui d'entre eux est la principale canse de ce que le ciel est rempli de désastre par l'enlèvement du soleil et de la lune, et que la décase Freya est livrée à la race du géant. -Par une ingéniense hardiesse de style, le poête a mis les verbes au présent pour indiquer que les Ases étaient pleinement persuadés que le lendemain ila seraient obligés de remplir les conditions du contrat : ils regardaient le payement du prix stipulé comme aussi sur que s'il se faisait déjà dans le moment présent.

VERS 126. — Thôr, le dieu do tonnerre, qui était absent lorsqu'on fit le contrat avec l'architecte, se lève enflé de colère eu apprenant les conditions que les Ases ont acceptées. Cela suffit pour déterminer les Ases à violer leurs serments; ils ne tiennent plus compte des promesses données à l'architecte; au lieu de recevoir le prix stipulé, le géant est tué par un coup de fondre lancé par Thôr. C'est ainsi que les Ases joignent la violence an parjure.

VERS 130. — Vals pervoit le destinée de Baldar dont la mort prochaine et sunglante est encore cachée aux has mêmes. — Baldur est fils d'Odin et de Frigg, c'est un héres accumpli, l'idéal de la heauté et de la houté. Baldur assit eu depuis quedque temps des rètes misites. Sa mére l'irg pérévoyant quelque malheur, conjura tous les êtres de la création de ne pas nuire à son fils, et elle s'en fit prêter les semant par tout ce qui cistait. Frigg négliga de le faire prêter aussi par un pai, parce qu'il hai sembalsi incepable de nuire. Loki alla chercher ce gui, et lorsqu'un jour les Asses s'amusaient à joûter contre Baldur, et à lancer contre lui des traits dont ancun ue pouvait le Messey. Loki s'approcha du frère de Baldur, Hoder, qui était ne aveugle, et il l'engagea à se meller au je des Asses. Il lui donna le gin, et lu indiqua la direction dans laquelle il desait le lancer. Hoder lança le trait, et le gui blessa mortellement le dies Baldur, les desait le lancer.

Vans 136. — D'après les mours du temps, Baldur devait étre venegé par un de ses plus proches parreta. Más par un terrible flatalité, les Ases parreuts de Baldur étaient en même temps parents de Hoder qui était fils d'Olin. Pour que la vengeance fut moins odieuxe, la destinée incorable choisit le bras d'un enfant nouveau-né pour donner la mort à Hoder. Vali, fils de Rindur et d'Olin, âgé sealement d'une muit, venges nos friere Baldure en tuant son autre frier Hoder.

Vers. 138. — Ceux qui avaient à vengre la mort d'un parent, avaient contume de ne pas laver leurs mainn, in prigner leur chevelure avaint d'avoir exécuté leur vengeance. La poésie et la mythologie qui rénaissent souvent les traits les plus contradictoires, nous représentent Vali tantôt comme un enfant ajé seulement d'une nuit (vo. v. 137), tantôt comme un héros solulle, agissant dans sa vengeance avec prémédiation et discremeuent.

Vens 140. — Frigg pleure dans son polais Fensalir, la mort de Baldur, son fils. La mort de Baldur est aussi regardée comme une grande calamité dans Valhall, où habitent Odin et les Monomaques (vinkriar). Vasa 143. — Les Asse exaspérie contre Loki, qui était la cause première de tous leurs malheurs, mirent à mort l'un de ses fils nommés Vali. Des boyaux de cet cofant, ils firent des cordes avec lesquelles ils attachèrent Loki aux rochers de Hieralmal (le bois des Thermes). Sigree, la femme de Loki, ne se réjoint pas du malheur de son mari, mais, assier auprès de lni, elle lni prodigua des soulagements et des consolations. (Vev. Lokarana, Entrod.).

Vaxa 1,8. — Nidgold est le nom de la contrée térébreuse, au uord de Midgard. Cette région est bornée par de hauses montagues, derrière lesquelles se cache la lune pendant tout le temps qu'elle ries pas visible à l'horison. — La ruce de Sindri est sans doute cette espéce de génats connais sous le nom de Engriser (Génatie des montagnos). Leur palais est richement orné de l'or tiré des estrailles des montagnos. Vexa 5,50. — Le lien de résionissance des luter uni vient ordinaire.

Leur panas est richement orne de lor ure des entrantes des montagnes.

VERS 150. — Le lien de réjouissance des lotes qui vivent ordinairement au milieu des frimas, est une salle à boire située à Okolai
(chauffoir). — Brimir est la souche des Iotes. (Voy. v. 56.)

Vans 152. — Vals voit une autre salle située boin de soleil, c'estàdire au fond de repetentire, dans l'Ethète appéle Nyllónin, au-dessous de Nidafolf. Là, dans une coutrée noumée Naterodir (Rivages, des monts), s'élète un édifice dont les portes sont overtes au nord, et laissent entre le souffle gharial des aquilons. Des gouttes de venin tonbent dans l'intérieur de la demeure; elles découlent de la gouel des serpents dont les têtes forment le plafond, et les dos les parois extérieures de l'édific

Veas 157. — Un fleuve nommé Slüdur (lent, croupissant), formé de venin de serpent et de bourbe, traîne ses eaux fangenses dans ce séjour lugubre.

Vars 159. — Les peines les plus sévères sont infligées aux parjures, aux meutriers et aux adultères. Le parjure devait paraître aux Scandinaves un crime d'antant plus grand, qu'ils regardaient déjl l'obligation de tenir de simples promesses comme un devoir sacré. La chasteté était une des vertus distinctives des peuples germaniques et gothiques.

VERS 161. — Nidhoggr (qui abat) est un dragon, ou serpent ailé qui habite Nifthrim (voy. v. 229); il ronge l'une des racines de l'Arbre du monde, et suce les cadarres des décédés qui arrivent de Hel (Empire de la mort). — Le Loup est un des fils de Fenur et de la géante Gyqur. Fenur est fils de Loki et de la géante Angurbodi.

Vrss 163. — La vieille est la géante Gypur ; elle habite Jarusid (la forêt de for), située dans Jotanheim, à l'orient de Midgard. Le plus redoutable des ills de Gygur est le long Managarmar qui, dels qu'il aura atteint l'âge de la force, engloutira la lune; c'est le même long dont il est parfé vers 162.

Vens 167. — Vala prévoit déjà le moment ob le Loup aura atteint. Place de la force : elle le voit se gorger du sang des hommes lácher qui 
sont descendus dans l'empire de Itel. (Voy v. 161.) Elle le voit poersuivre le soleil et la lune, les atteindre à la fin, les détorer et rougir 
sians de sang le niège des Grandeurs, écst-deire le cid. Alors, comme 
le soleil in erépandra plus ni sa lumière, ni sa chaleur, l'été disparaitze 
dans l'année, les hivers se succèderout continuellement; il y aura le 
grand et long hiver appéé jusquisière. Les vents du nord déviendreut 
des ouragans, tous les phénomènes de la nature annonceront la grande 
catastrophe qui rendoutir les déueux et le monde entier.

Vens 171. — Les Ates avaient emoyé, angrès de Gygar, un gardien pour la smeiller, et pour les préceir quand les unonstex, nourris par la géante, annient assez de vigueur et seraient léchés par leur mêre. Ce gardien est nomme Égulfe (ajel), parce qu'il porte la déposille ou le plumage d'un sigle (arane ham); il a le regard perçant, et la vitesse de cet oiseau pour voir tout ce qui se pause et pouvoir prévenir les Asea suce la plus grande défeité. Égul a Tesprit évallée et joyenx comme il convient à un gardien. Pour rester toujours alerte, pour charmer son loisir et pour assoupir la fércoit des monstres, il joue de sa harpe. Il est assis sur une bauteur pour ponvoir tout embrasser de son regard.

Vaxs 173. — Le potte ayant parlé d'Egdir, prend de là oceasion pour parler de text ion coqu qui chantent dans les trois mondes principaux, et annoncent le eripauxule des Grandeurs, c'est-à-dire, le soir, la rentrée dans la unit, la mort des diesux. — Non loi d'Egdir, dans Gagdairá (la Soirt des oiseaux), les lotes entendent chanter le coq Fisient qui porte un beau-planage rougo. Dans le cid, appels des Asse, le coq Gallinkomis (i ha crète docés), riv-cille les dieux et les Monoma-ques. Dans le de que que qu'unes. Dans la demerce de Hel no quo noistire aprelle à la destraction

du monde les puissances de l'enfer.— Ilel est la fille de Loki et de la géante Angurbodi; elle est la sœur de Freki et du serpent lormungand. Odin la précipita dans l'enfer où elle règne sur les morts.

Vasa 179. — Garmar (glonton), espèce de cerbère qui garde l'entrée da royaume de Hel. Les hurtements de Garmar présegent le terrible combat de dieux contre les psissances destructives du monde. — On croyati que les hurtements de chien étaient u'n signe avant-coureur des combats. (Voyes Atlandi, 23.) — Grypabell est l'avenue qui conduit à la grille des morts (naigradur), ou à l'entrée du palais de Hel.

Vans 180. — Freki ou Fenrir le-lonp est fils de Loki et d'Angubodi. Les Ases prévoyant qu'un jour il l'eur serait daugereux, parvinrent à l'enchainer. Freki tend sans cesse à rompre ses liens; ses chaines sont déjà usées, bientôt il s'échappera et dévorera Odin.

VERS 182. — Le crépuscule des Grandeurs, Voy. v. 173. Les Dieux combattants sont les Ases.

Vasa 183. — Les hommes qui sont compris dans la ruine générale no périsent pas innocents; ils es sont attiré par leur crimes la verageance de destin. Dans leur pervenité, ils ont inventé différentes armes, toutes plus meurtrières les unes que les antres. On voit succéder à l'age des lances de genere, L'ége des lances qui percent les boucliers et blessent à distance. Ces deux iges sont suivis de deux antres qui aggravent encore les maxue de Flumanisté. De vents impérueux, des ourragant entribles se déchainent sur la terre; les bêtes féroces viennent sassilir engrand nombre les hommes pervenir. Ces bêtes pe multiplient, d'àsord parce que l'homme, Join de songer à les détruire, ne dirige ses armes que contre son pecchain, et ensuite, parce qu'elles trouvent une pla ture absondante sur les champs de bataillé jonchés de cadavres par suite des guerres nombreuses que se font les hommes estreux eux.

VERS 189. — Minir est an Iote, voy, vers 93; fils & Minir designe, par synecdoque, les lotes en général. Les lotes tressaillest de joie en prétidant aux combats qu'ils vont livrer aux Ases. Ils mettent le feu sous l'une des racines d'Ygdravill pendant que Heimdall sonne l'alarme. Voy, vers 85.

VERS 192. — Mimir étant devenu l'ami et l'allié des Ases, fut donné par eux en ôtage aux Vanes. Ceux-ci lui trauchèreus la tête et l'envoyèrent aux Ases. Odin conserva cette tête, car elle renfermait encore tonte la sagesse que Mimir avait eue pendant sa vie; il la consultait dans les dangers et les circonstances critiques.

VERS 194. — L'Iote par excellence est le loup terrible Freki ou Fenrir qui parvient enfin à rompre ses chaînes.

VERS 196. — Sartar (noir), est le prince de Maspilheim (monde de feu). L'ardeur de Sartar désigne les slammes qui consument la colonne du monde.

Vans 197. — Les lotes se mettent en mouvement; ils voat s'embarquer sur le naire Noyll'or pour traverser l'Ocka, attaquer Midgard et pénétrer de là dans le ciel. Hryne, le constructeur et le propriétaire du navire Nagliar, conduit les lotes, il s'avance de Corient, c'ests-du're de latantémi; il porte un boculer, comme chef d'armée (voy, vers 101); il s'approche du rivage où se trouve le mavire sur le chastier.

VERs 198. — Iormangand, le serpent feorome qui, couché au fond de l'océan, entoure la terre de son anneau, se rund pour sortir de la mer; il est animé de la rage d'Iotr (iötun-mòdhr), comme Thér son adversaire est animé de la rage d'Iotr (iötun-mòdhr), lormangand est appelé lote ou géant à cause de as force et de sa grandeur, et pare qu'il est le fisi de Loir et de la géante Angurbodi, et frère de Freki et de Hel.

Vasa 199. — Pendant que le serpent, impatieut de combattre, soulère les sagues, un autre géant noumé Hrenrély, assis à l'extrémité du ciel et revêtu de la dépouille d'un aigle; agite ses ailes. Ce battement des ailes est non-seulement une manifestation de joie, mais il produit aussi les vents qui favorisent la marigation de Nagliar. Versa 200. — Le Be-chame et Taigle Hrenrélor qui, dans sa rage

de géant, déchire les cadavres. — Naglfar (navire d'ongles) a été construit par Ilrymer avec les ongles des trépassés descendus dans l'empire de Ilel.

Vers 2021.—Logi (la flammie) est le chef de l'armée de Muspilheim;

VERS 202.—Logi (la flamme) est le chef de l'armée de Muspilheim; c'est sans doute le même que Sartar.

VERS 203.—Les fil de Llots envi les mêmes que les fil de Minis.

VERS 203. — Les fils de l'Iote sont les mêmes que les fils de Minier; ils ont avec eux Frich qui était enchainé dans l'île d'Amwartnir et qui a risé ses chaines. Voy. v. 180. Le frère de Bileist, c'est-à-dire Loki, le père de Freki, est à bord du navire des géants. Vers 206. — Les dieux-héres sont les Ases qui se préparent au combat.

VERS 207. — Les géantes sont les personnifications des roches et des montagnes.

VERS 209. — Les Alfes sont ici les Liosalfar (Alfes de Inmière), ou les personnifications des astres qui brillent dans le ciel.

VERS 211.— Les Derquez qui habitent l'intérieur des montagnes sentent la terre trembler; leur prudence les porte à sortir de leurs cavernes qui menacent de s'écrouler.— De même que les Hindous, les Scandinaves regardaient les montagnes comme les demeures sacrées de certaines diviniés.

VERS 213. — Hline ou Frigg, la femme d'Udin, qui est à peine consolée de la mort de son fils Baldur, est de nouvean affligée quand elle voit partir Odin pour combattre le loup Freki ou Fenrir.

VERS 215. — Le glorieux meurtrier de Beli est l'Ase Freyr on Ingei-Freyr; Beli était un lote. Les héros de l'Inde portent aussi très-sonvent le nom de tueur (hà), meurtrier de tel ou tel.

VERS 216. — Le hèros chèri de Frigg est Odin; il est dévoré par le loup Fearir. Le poète, pour ne pas dire que le dieu suprème sera dévoré, dit seulement qu'Odin succombera, cf. v. 226.

VERS 218. — Vidarr, fils d'Odin, est le plus fort des Ases après Thôr. On le nomme l'Ase muet.

Vens 219. — L'Iote Hvidrang est sans doute le père d'Angarbodi, qui est la mère de Freki.

VERS 221. — Thôr, fils d'Odin et de Hlôdune ou Iordh, lutte avec le serpent Iormangand. Thôr est nommé défenseur de Midgard, parce qu'il défend l'Enceinte du milieu contre les Iotes qui vondraient pénétrer par ce chemin jusque dans le ciel.

VERS 224. — Les héros qui luttent à côté de Thôr, sont les Monomaques (cinheriar); ils sont les alliés, les auxiliaires des Ases dans cette terrible journée. (Voy. Hakonar Saga, chap. xxxxxx.)

VERS 225. — Fiorgune (montagneuse) est un autre nom de lordh (terre).

VERS 227. — Le Dragon volant, est Nidhoggr qui, après avoir dévoré les cadavres dans Nifhel (voy. v. 161), quitte l'enfer à Nidafioll (voy. v. 148), et revient chercher une pâture abondante sur la terre jonchée de morts. Sou arrivée annonce que la terre va bientôt s'abimer dans la

Vans. 37, — L'aighe ou le vautour qui est soment confinul avec hui. (S. Maht. Nuv., 38, kinhi Galmann. 11, 7), ne se repair plus de la chair des hommes tués sur les champs de hatille; mais, do hant de l'écucil, il épie he poissons. Celt veut dire qu'aprèla i remissance, il n'y aura plus de gaerre : les hommes vivront dans une paix éternelle, et les animum memes perforteu leur fércuité et leur rapacité.—L'aigé dont parle le poête est sans donte le faler chrysétu. «Cet aigle se tient equelquéniés dans l'intérieur du pays (lalande), ol il se nourrit de sammes et autru poisson. . . . : d'autres fois on le reacoutre sur les ranchers qui bendetal aure, chi à les contents de polosons morts, ou de charogues que les flois jettent sur le rivage. On en voit souvest enstever, an bion, de jeunes chiense marins; ils profites pour cela do moment que ceux-ci se reposent sur les rocches qui hordents mer, » Voyage ca lalande fait por ordre de Sa Majeste Dansois, 1, 1, p. 1: 6.

Vesa 240. — Les Ases de la seconde génération viennent occuper les siéges étnés (voy. v. 22) son l'arbre Yggérasill où leurs pères délibéraient autrefiois sur le gouvernement du monde. —Les Scandinares avaient coutume de tenir leurs assemblées auprès d'un arbre. (Cl. Honemél, 50.) C'était aussi à l'ombre d'un arbre qu'on rendait la justice. On se rappelle:

> . . . . Vincense, où Louis autrefois An pied d'un chêne assir dicta ses justes lois.

Vans 241. - Fimbultyr (le grand dien) est Odin. Mystères d'Odin, voyez v. 3.

VERS 313. — Les jetons on tabled d'or avec lesquelles les Asse avaient joné au commencement des siècles, voy. v. 31, so retrouvent sur l'berbe dans les eaclos des dieux : cela veut dire que les Asse rentrent dans le même état de félicité dont ils avaient joui au commencement des siècles.

VERS 245. — Les générations sont la postérité de Fiolnir, ou du chef des dieux, c'est-à-dire d'Odin.

VERS 248. — Baldur, l'idéal de la beauté et de la bonté, le principe du bien, qui avait disparu du ciel et de la terre, reparaît dans le monde régénéré. Baldur revient de Hel : il vit en paix avec son frère qui avait été la canse involontaire, mais fatale de sa mort : il habite avec lui la demeure de Hroptr (Odin), c'est-à-dire l'ancienne Valhall (demeure des Elus).

VERS 251. — Hanir frère d'Odin, qui jadis avait été envoyé comme otage aux Vanes, revient à Asgard, et prend sa part du bonheur des Ases. Ses sils et les sils de son srère Odin, habiteront Vindheim ou les vastes répions de l'air.

Vers 255. — Les hommes sur la terre nonvelle sont régénérés; pour prix de leurs vertus, ils habitent le magnifique Gimli (étincelant).

Vans 360. — Le président du nonveau conseil des Grandeurs, est Forseti (président), fils de Baldur et de Nanna. C'est le dieu de la justice et de la paix. (Yoy. Grandeurd., 15.) Son palsis Glibrir (étincelant), passe pour le meilleur filing (tribunal) chez les hommes et chez les dieux. (Yoy. Sonre-Rédia, p. 8.)



H.

# VAFTHRUDNISMAL.

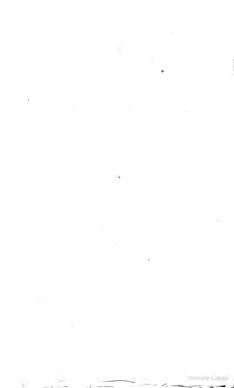

### INTRODUCTION.

### CHAPITRE 1.

EXPLICATION DE TITRE ET DU BUT DU POÈME.

Vafhridminnd signifie discours, entretien ou dialogue de Vafhridmin. Tout ce qu'on sait sur Vafhridmin se réduit à ce que, dans la Snorra-Edda, son nom figure dans l'énumération des lotes, et que dans notre poème, il est appelé père d'Inre et représenté comme un géant renommé pour sa force corporelle et sa grande érudition. Cest en sa qualité d'Iote que Vafhridmir doit naturellement avoir beaucoup d'intelligence et de savoir, puisque selon la mythologie, les lotes sont nés au commencement du monde, et connaissent, par conséquent, le mieux les antiguités (formir stafir) et les mystères du Destin (runar)!. Aussi les lotes sont-ils quelquefois appelés hundréiri totnar [lotes qui savent cent choses), géants infiniment savants?

Le second interlocuteur dans Vafthrüdnismål est Odin, le dieu de l'intelligence, de la sagesse et du savoir. Ainsi nous voyons figurer dans notre poème deux personnages mythologiques, l'un et l'autre distingués par leur esprit et leur science.

science.

On comprendra pourquoi le poête a mis en scène ces

Voyez Introduction générale, page 9, et Vôluspá, vers 3.
 Skaldskaparmál, page 108.

deux personnages, quand on saura quel a été son but en composant Vafthrûdnismâl.

Le but du poête est de montrer la supériorité d'Odin en sagesse et en savoir sur tous les êtres du monde, et de représenter une de ces rencontres où cet Ase a vaincu, par son intelligence, un lote qui était son rival et son ennemi. L'idée de la supériorité d'Odin a été suggérée au poête par la mythologie, qui raconte que le père des Ases prenait souvent différentes formes et différents noms, et allait, ainsi déguisé, vaincre les lotes par sa sagesse, comme son fils Thôr les vainquait par la force de son bras. Quant à la représentation poétique de cette idée, ou quant au tableau retracé dans Vafthrûdnismâl, il est entièrement de l'invention du poête. En effet, il n'est pas probable que le poête n'ait fait que reproduire un ancien mythe qui eût déjà existé sur la lutte entre Vasthrûdnir et Odin. Si Vasthrûdnismâl avait été une ancienne tradition mythologique, les détails de cette tradition existeraient encore dans d'autres poésies de l'Edda; de plus, le nom de Gangradr (voyageur) que prit Odin lorsqu'il alla voir son adversaire, serait devenu un nom propre poétique de ce dieu 1 : et Vafthrudnir jouerait un rôle hien plus important qu'il ne le fait dans la mythologie scandinave. Nous devons donc admettre que le mythe, qui fait le sujet de Vafthrudnismal, est entièrement de l'invention du poête. Ce mythe nous retrace le tableau d'un assaut de savoir entre Odin et le géant Vafthrûdnir. Dans cette lutte, les deux jouteurs risquent leur tête; celui d'entre eux qui sera vaincu par la science de son adversaire, devra être mis à mort. Il paraîtra sans

<sup>1</sup> Grimniamel, strophe 45 et suivante.

doute singulier à plusieurs de nos lecteurs, que la vie soit l'enjeu dans un assaut d'esprit, et qu'il y aille de la tête des concurrents dans une joute d'érudition. C'est pourquoi, avant d'examiner en détail la mise en scène de l'aventure racontée dans notre poéme, il importe de dire quelques mots sur le genre de lutte à mort dont nous avons un exemple dans Vafthràdnismàl.

Dans l'antiquité, et surtout chez les peuples encore barbares, il était admis en principe, sinon d'une manière raisonnée, du moins instinctivement, que celui qui était supérieur par sa force physique et son intelligence, devait être le maître de celui qui était plus faible de corps et d'esprit. Ce principe était juste et vrai en lui-même, puisqu'il est la loi du monde et la loi de la nature; mais il devait être absurde et inhumain chez des hommes dont la force corporelle était de beaucoup plus développée que l'esprit. La force devint brutale parce qu'elle n'était pas dirigée et dominée par la raison, et elle devint doublement pernicieuse parce que l'esprit, qui ne savait pas encore s'élever jusqu'à l'intelligence ou la justice, se manifestait comme ruse, et servait à opprimer plus facilement la faiblesse et l'inexpérience. Cependant ce principe, tout incomplet qu'il était, formait la base de la religion des Scandinaves dont les deux plus grands dieux étaient Odin, le représentant de l'adresse et de la ruse normande, et Thôr, la personnification de la force physique. Nous avons vu comment l'auteur de la Voluspà protestait 1, en homme de génie, contre la religion de son siècle, et comment il espérait, en patriote et en philosophe, de voir un jour la

<sup>1</sup> Volusod, Introduction, page 164.

justice présider aux destinées du monde. Mais la grande idée de cet homme supérieur n'était pas comprise par ses contemporains, de même qu'elle n'a jamais été reconnue explicitement par le monde paien de l'antiquité civilisée. Tous ces peuples ne voyaient la grandeur que dans la force, et tout homme qui représentait la force était leur héros, leur roi, leur dieu. La force seule donnait le droit et le sanctionnait; elle seule était un titre incontesté pour subjuguer et anéantir tout ce qui ne pouvait pas lui résister. Le droit du vainqueur sur le vaincu était illimité, et on aurait cru se déshonorer en n'en usant pas dans toute son étendue. Le droit du plus fort était en même temps le droit international de l'antiquité, et il a été proclamé d'une part et reconnu de l'autre, dans les rapports diplomatiques entre le monde germanique ou gothique, et le monde romain. Quand les Cimbres envoyèrent des ambassadeurs à Papirius, ceux-ci lui dirent « que c'était une loi · recue parmi toutes les nations, que tout appartint au « vainqueur ; que les Romains eux-mêmes n'avaient point · d'autre droit sur la plupart des pays qu'ils possédaient, · que celui qu'on acquiert l'épée à la main. •

Le droit de la victoire et de la conquéte était un droit divin; car Dieu, c'était la force, et le symbole de Dieu chez les Scythes, c'était le glaive. L'intrépidité passait pour une grâce ou un don céleste, et l'issue des combats pour une décision de la Providence. La valeur, edit un guerrier germain, est le seul bien propre de Thomme; Dieu se range du côté du plus fort: et quand le Gaulois Brennus jela son épée dans la balance du Romain, en s'écriant: Malheur aux vaincus, eil confirma la maxime, que la

victoire donne des droits absolus, et que le vainqueur ne doît pas avoir pitié de ceux contre lesquels les dieux se sont déclarés. C'est encore par suite du principé établi, que Dieu se range du côté du plus fort, qu'on institua, au moyen âge, le combat judiciaire, qui fut même autorisé par l'Église.

Dans le Nord, l'idée du droit que procurait la force fit naître les singulières prétentions de ces hommes féroces, connus sous le nom de Berserkir (les simples-chemises, les sans-cuirasses) parce qu'ils n'avaient que leur chemise quand ils allaient se battre. Ces sans-culottes du Nord auxquels rien pe pouvait résister s'ils étaient dans leur rage (berserksgangr), prétendaient que la supériorité de la force donnaît droit jusque sur la propriété d'autrui. C'est pourquoi ils provoquaient à la lutte les riches et les paysans propriétaires (hölldar), pour trouver occasion de les vaincre et de s'emparer de leurs biens. Il y avait dans l'armée d'Olaf, roi de Norvége, des Berserkir qui dissiaent publiquement qu'ils se fiaient bien plus à leur bras et à leurs armes qu'à Thôr et à Odin; qu'ils n'avaient d'autre religion que la confiance en leur propres forces.

Cette hauteidée, qu'on attachait à la force physique et à la valeur guerrière, fut exaltée chez les peuples scandinaves par les éloges pompeux que les skaldes donnaient aux héros. D'nn autre côté, la religion elle-même rendait le plus grand homnaige à la valeur et à la force, en enseiganat que seulement les hommes forts et vaillants entreraient, par une mort sanglante, dans le séjour joyeux de Valhalle; tandis que les hommes faibles, lâches ou morts de maladie et de viellesse, passeraient dans le séjour triste. de l'empire de Hel. Ce qui prouve encore que les Scandinaves, mettaient leur bonheur et leur gloire dans la force physique et la bravoure, c'est que les bienheureux de Valhalle n'avaient pas de plus grand plaisir que d'éprouver leur vigueur en luttant les uns coutre les autres.

Si, comme nous venons de le voir, la force physique était idolâtrée dans l'antiquité, il y avait cependant aussi des occasions où l'on rendait hommage à la force de l'esprit. De même qu'il y avait des luttes et des combats en champ clos, de même il y avait aussi, jusque dans la plus haute antiquité, des luttes où le prix était décerné à la sagacité et à l'érudition. C'est l'Asie qui est le berceau de ces joutes d'esprit et de ces assauts de savoir. Chez les peuples sémitiques, c'étaient principalement des énigmes par lesquelles on éprouvait la sagacité et le savoir des concurrents. De là les traditions répandues chez les anciens Hébreux, Arabes et Éthiopiens, sur les énigmes que se proposèrent réciproquement le roi Salomon et la reine de Saba. Dans l'Inde, c'était surtout la philosophie qui faisait l'objet du concours. Ces joutes d'esprit étaient quelquefois aussi funestes aux vaincus que les luttes où la force physique triomphait ; car il y allait de la tête de celui qui ne savait pas deviner l'énigme ou répondre à la question proposée.

La mythologie grecque, dont plusieurs fables sont empruntées à l'Orient, présente, entre autres, le mythe allégorique du sphinx de Thèbes, qui proposait des énigmes aux passants, et qui les déchirait s'ils ne savaient pas en deviner le mot.

Dans les contes persans et arabes, on voit des prin-

cesses qui mettaient leurs prétendants dans l'alternative ou de deviner les énigmes qu'elles leur proposaient, et d'obtenir ainsi leur main, ou, dans le cas où ils ne pourraient les deviner, d'être mis à mort pour expier leur incapacité téméraire.

Dans Mahabharata, poeme épique hindou, on trouve raconté le trait suivant. Le roi Djanaki fit un grand sacrifice qui devait durer douze ans. Un bouddhiste, nonimé Vandi, se présente; il provoque les brahmanes à disputer avec lui, et met comme condition de la lutte, que celui qui serait vaincu par les arguments de son adversaire se jetterait dans la rivière. Kahora, disciple d'Ouddàlaka, accepte le défi; mais il est vaincu par le bouddhiste, et obligé de se noyer. Douze ans après, Aschtàvakra, fils de Kahora, vint pour venger son père. Quoiqu'il n'eût alors que douze ans, il provoque le bouddhiste, et, après l'avoir vaincu par ses arguments, il lui signifie de se jeter à son tour dans la rivière. Mais le bouddhiste déclare qu'il est fils de Varouna (dieu des eaux); que Kahora et les autres brahmanes n'ont pas péri dans la rivière, mais qu'ils ont été accueillis par Varouna, et que toutes ces luttes n'ont eu pour but que de procurer au dieu des eaux des prêtres qui pussent l'assister dans le sacrifice qu'il avait à faire.

Les Hindous avaient une si haute opinion de la supériorité et de l'empire absolu que donnait la sagesse, qu'ils étaient convaincus qu'Indra même, le chef des dieux inférieurs, serait obligé de céder son trône au philosophe qui lui serait supérieur par l'intelligence. On croyait que par la pénitence contemplative [1797], on parsiendrait à la pénitence contemplative [1797],

<sup>1</sup> Cf. Der Nibelungen Not. VII., strophe 326.

sagesse suprême. C'est pourquoi les pénitences terribles que s'imposèrent crtains mouins (anachorètes) faisaient trembler le dieu Indra, et., pour ne pas perdre son empire, il eut souvent recours au moyen extrême. Ce moyen était d'envoyer au mouni une charmante Apsaras (espèce de nymphe ou de houri [ Jud ciel ou paradis hindou) qui, en lui inspirant de l'amour, le détournait de sa philosophie et de sa pénitence, et lui faisait ainsi perdre le fruit de la sagesse.

Odin, le dieu scandinave, n'était pas moins jaloux qu'Indra de la sagesse et du savoir d'autrui; il craignait la supériorité d'esprit des Vanes, qui étaient les rivaux des Ases et celle des lotes qui étaient leurs ennemis. Ces derniers surtout lui inspiraient sans cesse de vives inquiétudes. C'est pourquoi il buvait à la fontaine de sagesse, gardée par l'Iote Mimir, et plus tard il allait consulter la tête de ce géant dans les cas difficiles 1. Il fit de fréquents voyages dans le pays des Iotes pour mettre leur sagesse à l'épreuve et constater par lui-même sa supériorité. Dans ces épreuves, il y allait toujours dela vie de celui qui était vaincu. D'après ce que nous venons de dire, on comprendra comment il a pu prendre envie à Odin d'aller se mesurer avec Vafthrûdnir, qui était un lote renommé pour sa sagesse : on comprendra ce que c'est que cette joute d'esprit, cet assaut d'érudition entre le prince des Ases et le géant qui sait tout; enfin, on comprendra comment la vie a pu être mise en jeu dans la lutte engagée entre les deux personnages qui figurent dans Vafthrûdnismâl.

Voyez Voluspá, v. 197.

# CHAPITRE II.

DES AUVISIONS DU POEME.

Vafthrudnismal est divisé en deux parties principales. Dans la première, le poête raconte toutes les circonstances qui précèdent l'entrevue d'Odin et de Vafthrûdnir. Dans la seconde, il raconte la lutte qui fait le sujet du poëme. Comme la première partie ne doit être qu'une introduction à la seconde, elle ne s'étend que jusqu'à la cinquième strophe. Dans cette introduction, nous voyons Odin s'entretenant avec sa femme Frigg; il lui exprime le désir d'aller voir Vafthrûdnir, et il lui doune à entendre que c'est pour se mesurer avec ce géant qu'il a résolu de faire ce voyage. Frigg voudrait retenir son mari, car elle connaît la grande force corporelle de Vasthrüdnir. Mais Odin persiste dans sa résolution, et, pour tranquilliser sa femme, il lui rappelle qu'il était toujours resté vainqueur dans les aventures périlleuses. Frigg voyant qu'elle ne pourrait pas détourner Odin de son projet, consent à ce qu'il parte; mais, dans ses adieux, elle trahit son inquiétude par les vœux qu'elle fait pour le succès et le retour heureux de son mari. Après ce dialogue entre Odin et Frigg, une strophe raconte que le prince des Ases, déguisé en voyageur, et avant pris le nom de Gangrade, se présenta dans la demeure de Vafthrüdnir. Ici commence la seconde partie du poême, ou le dialogue et la lutte entre Odin et Vafthrüdnir. Cette seconde partie renferme au conimencement quelques strophes dans lesquelles le poete raconte comment la lutte s'engage entre les deux adversaires.

Odin, après son entrée dans la demeure de Vafthrûdnir, se tient dans le vestibule; et dès qu'il se trouve en face de son hôte, il lui déclare qu'il est venu exprès pour se convaincre de sa sagesse. Vafthrûdnir étofiné qu'un étranger doute de sa science, et vienne le provoquer brusquement dans sa propre demeure, accepte le défi en déclarant avec colère que l'étranger ne sortira plus de chez lui, à moins qu'il n'ait prouvé sa supériorité en sagesse et en savoir. Odin, pour apaiser la colère du géant, le rappelle aux devoirs de l'hospitalité en faisant connaître son nom de Gangrade et sa qualité de vovageur. Vafthrúdnir, fidèle à ces devoirs sacrés, dit à l'étranger d'entrer dans la salle et d'y prendre place. Mais Gangrade, avant de jouir des avantages de l'hospitalité, voudrait donner une preuve de son savoir et gagner ainsi la bienveillance de son hôte; car, comme tous les étrangers sans distinction avaient droit à une réception hospitalière, les hommes supérieurs, pour ne pas être confondus avec la foule, tenaient à se faire connaître, dès le commencement, comme hommes d'esprit, et à s'attirer le respect de leur hôte par la sagesse de leurs discours. Aussi Gangrade ne vent-il pas devoir le bon accueil de Vafthrûdnir à sa qualité d'étranger, mais à sa qualité d'homme de mérite. C'est pourquoi il garde sa place dans le vestibule, et répond, sur l'invitation de son hôte à entrer dans la salle, qu'un étranger doit avant tout se faire respecter, surtout s'il est pauvre et s'il se trouve chez un homme qui n'est pas précisément prévenu en sa faveur. Vafthrûdnir voyant que Gangrade ne veut jouir de l'hospitalité qu'après avoir prouvé qu'il n'est pas un homme ordinaire, commence à lui adresser différentes questions.

Ici commence la lutte entre Vafthrûdnir et Odin. Dans la première partie de cette joute de savoir, c'est Vafthrûdnir qui adresse des questions à Gangrade; dans la seconde, c'est Odin qui adresse des questions à Vafthrûdnir. Les questions que le géant adresse à son hôte sont au nombre de quatre; la dernière est la plus difficile de toutes, parce qu'elle se rapporte aux choses à venir. Comme Gangrade sait répondre à toutes les questions, Vafthrûdnir lui témoigne du respect; il le fait asseoir auprès de lui et l'engage à commencer le grand assaut d'érudition, où il y ira de la vie du jouteur vaincu. Gangrade accepte le combat, et, à son tour, il interroge son hôte Vasthrûdnir. Il lui adresse en tout dix huit questions toutes plus disficiles les unes que les autres; les douze premières se rapportent à l'origine de différents êtres mythologiques, les six dernières à l'avenir des dieux et des hommes, ou à la fin du monde. Comme Vafthrûdnir a su répondre aux dix-sept questions, Odin lui adresse enfin la dix-huitième à laquelle, comme il en est convaincu, le géant ne saura pas répondre. En même temps qu'il propose la question fatale, Gangrade reprend sa figure de prince des Ases. Vafthrûdnir reconnait Odin. non-seulement à sa figure, mais aussi à la question qu'il vient de lui adresser : car il n'y avait qu'Odin qui pût faire cette question, et qui pût connaître le mystère dont luimême était l'auteur et le seul initié vivant. Vafthrûdnir avoue qu'il est vaincu; il déplore son imprudence d'avoir voulu rivaliser avec le plus sage des homnies, et il se soumet à son sort avec résignation. Cette dernière strophe de Vafthrùdnismal renferme donc à la fois la péripétie, la catastrophe et la conclusion du poeme.

#### CHAPITRE III.

#### DISCUSSION DE DIFFÉRENTES QUESTIONS DE CRITIQUE CONCERNANT LE POÈME.

Par l'analyse rapide que nous venons de faire, nous avons pu reconnaître la disposition du poème. Comme cette disposition est régulière et qu'on n'y remarque aucune lacune, nous sommes en droit d'admettre que notre poème est intègre, c'est-à-dire tel qu'il est sorti de la main de l'auteur.

Vafhridnismål a été composé à une époque moins ancienne que celle de la Völuspà; on le voit et par le fond et par la forme du poëme, ou par les témoignages intrinsèques. Le fond ou le sujet en est mythologique comme dans la Völuspà, et le poëme remonte à un temps où la mythologie formait encore la croyance du peuple, mais où elle commençait déjà à être un objet d'étude et d'érudition. La plupart des mythes, dans Vafthrûdnismål, ne sont pas anciens, mais on en trouve aussi qui semblent n'avoir plus été connus de Snorri, comme, par exemple, le mythe sur les génies tutélaires (v. 196-199), et cleul sur le secret d'Odin (v. 218-219); ce qui semble prouver que ces mythes appartiennent à une époque assezancience.

Quant à la forme ou à l'extérieur de Vafthrûdnismâl, tout nous prouve que ce poême n'est pas aussi ancien que la Völuspå. En effet, le langage du poême présente des formes grammaticales qui sont plus modernes; comme entre autres t changé en S dans i S cina (v. 77), i S toma (v. 88), wô skolom (v. 75), etc. Ensuite, la versification de Vafhròdinismàl est dans le genre nomme liódaháttr qui, comme nous l'avons vu, est dérivé du fornyrdalag proprement dit, et par conséquent moins ancien que celui-ci. De plus, comme la versification de notre poème est moins soignée que celle de la Voluspà, il est à présumer qu'elle appartient à une époque où l'on ne connaissit pas encorre la versification plus artificielle du su' et du sun' siècle, mais où les règles de l'ancienne versification n'étainet plus aussi strictement observées que dans les temps antérieurs.

Examinons maintenant les témoignages extrinsèques sur l'époque à laquelle notre poëme a été composé. Vafthrûdnismâl est cité plusieurs fois dans l'Edda de Snorri. C'est donc un témoignage positif sur l'existence du poême, à la fin du xir siècle; mais, malheureusement, il ne nous reste pas de témoignage plus ancien que celui-ci. Il est vrai que Vafthrûdnismâl a été imité dans quelques poëmes de l'Edda de Sæmund; mais comme la date de ces poëmes n'est pas encore suffisamment connue, ils ne peuvent pas non plus indiquer la date de Vafthrûdnismâl. Cependant, bien que ces imitations ne soient d'aucun intérêt dans la question qui nous occupe, nous devons les constater ici, parce qu'elles serviront plus tard à déterminer les rapports qui existent entre Vasthrudnismal et plusieurs poêmes de l'Edda. Nous dirons donc que parmi les poemes de l'Edda, celui qui est intitulé Alvismal nous paraît être une imitation de Vafthrûdnismâl. La forme de l'un et de l'autre poème est entièrement semblable. Alvîs (qui sait tout) représente évidemment Vafthrûdnir,

l'lote qui sait tout (alsvinni iótunn); l'un et l'autre personnage ont visité les neuf mondes (Vafth. v. 173; Alv. strophe 9); l'un et l'autre connaissent les runes ou les antiquités (Vafth. v. 3, 171, 222; Alv. strophe 56). Dans l'un et l'autre poème. les questions commencent par la même formule: Dii-moi cela, etc. Enfin, dans l'un et l'autre poème, on trouve des expressions semblables, comme hvat èr that fira; hvat er that reha (Alviund), strophe 2, 5); hvat èr that manna; hvat lifir manna (Vafthridanimal), v. 25, 178).

Un autre poeme de l'Edda de Sæmund intitulé Fiolsvinnsmål, nous semble également imité de Vafthrudnismål. Fiölsvidr (qui est versé en beaucoup de choses) représente Vafthrûdnir qui est versé en tout (alsvidr iötunn), de même que l'autre interlocuteur, Komumadr (étranger), représente Gangradr (le voyageur). De plus, les deux poémes se ressemblent beaucoup dans la forme; les questions adressées à Fiölsvidr commencent par la formule ordinaire: Dis-moi cela, etc. Enfin, on trouve dans Fiolsvinnsmål la locution hvat er that .... que nous avons aussi remarquée dans Alvismal. On ne saurait donc douter que Vafthrûdnismâl, Alvîsmâl et Fiolsvinnsmâl ne soient imités l'un de l'autre. Mais lequel est le poême original ou celui qui a servi de modèle? Toutes les raisons nous portent à croire que Vasthrûdnismâl est le plus ancien des trois poèmes, et par conséquent celui qui a été imité dans les deux autres. Nous en fournirons la preuve quand nous expliquerons Alvismal et Fiölvinnsmal, car il faut connaître ces poèmes avant de pouvoir juger du rapport qui existe entre eux et Vafthrûdnismâl.

Nous trouvons encore une imitation de notre poëme dans la Hervarar-Saga 1. Au chapitre xv de ce livre, il est dit qu'Odin se revêtit du corps d'un certain Gestur (hôte). et qu'il alla, ainsi métamorphosé, proposer vingt-huit énigmes (bēra upp gatur) au roi Heidrek, connu par sa grande sagacité (qedspeki; cf. Vafth. v. 76). La dernière de ces énigmes est précisément la même que la derpière question qu'Odin adressa à Vafthrûdnir. En voici la traduction littérale : « Dis-nous, roi Heidrek, si tu es plus « savant que les autres, qu'a dit Odin à l'oreille de Baldur « avant que celui-ci fût placé sur le bûcher? Roi Heidrêk, « réfléchis à cette énigme! » - En général , il est impossible de ne pas reconnaître la grande ressemblance qu'il y a, jusque dans les expressions, entre le récit de la joute d'Odin avec Heidrek, et le récit de la joute d'Odin avec Vafthrûdnir. Nous sommes par conséquent en droit d'admettre que l'auteur de la Hervarar-Saga a imité, dans le ave chapitre, le poême de Vasthrudnismal. Mais comme nous ne savons pas exactement quand la Hervarar-Saga a été rédigée, la circonstance qu'elle renferme des imitations de Vafthrûdnismâl, ne peut pas servir de guide pour trouver la date de ce poëme. Cependant, si nous résumons les différents témoignages intrinsèques et extrinsèques que nous avons rapportés jusqu'ici, nous aurons pour résultat de notre examen que Vasthrûdnismâl a dû être composé à la fin du x' siècle. Le poête nous est entièrement inconnu; il était sans doute Islandais, car il n'y a aucune raison qui nous fasse croire que le poême ait été composé dans un autre pays que l'Islande.

<sup>1</sup> Herrarar-Saga, ed. Olai Verelii. Upsaliz, 1672.

Quant au mérite de Vafthrûdnismâl, nous dirons qu'en général, ce poëme est un des moins beaux de ceux du recueil de l'Edda. Ce n'est point qu'il y ait quelque défaut dans l'arrangement du poeme : ce qui lui manque, c'est uniquement une diction poétique, Nous avons déjà eu occasion de faire remarquer la disposition naturelle des parties dans Vafthrüdnismål. Ajontons que le poete a su choisir avec habileté. la forme de dialogue par laquelle tout devient dramatique dans le poeme, et cette forme est d'autant plus convenable, qu'elte se prête naturellement aux discussions telles que la luite entre Odin et Vaftbrûdnir. De plus, le dialogue permet qu poete de passer sur beaucoup de détails qui scraient pécessaires dans un récit. mais qui nuiraient à l'effet dramatique du poeme. Ainsi. dès le commencement de Vafthéudnismâl, nous assistons tout à coup à un dialogue entre Odin et sa femme Frigg: et sans donner d'autres explications préliminaires, le poëte expose dans ce dialogue, comme dans un premier acte, le sujet de son drame. Mais le lecteur supplée facilement au manque d'éclaircissement préliminaire; il se figure qu'Odin, assis dans l'endroit du ciel appelé Hlidskialf, d'ou son œil se portait sur les neuf mondes, a aperçu la demeure de Vafthrudnir; qu'il lui a pris aussitôt envie d'aller mettre à l'épreuve ce géant tant renommé par sa sagesse, et que c'est à ce sujet qu'il est entré en dialogue avec Frigg. Si l'auteur a commencé son poème ex abrupto, il le finit, pour ainsi dire, par une aposiôpèse ou réticence. Comme s'il connaissait les convenances du théâtre, le poète tire le rideau sur le spectacle de la mort de Vafthrúdnir, et laisse à deviner le sort qui attend le malheureux jouleur derrière la scène. En cela, il fait preuve de beaucoup de jugement et de goût. De plus, il y a dans notre poeme des tournures de phrase qui prouvent que le poête avait parfois de la délicatesse dans ses pensées, et de la finesse dans ses expressions. Ce n'est donc ni sous le rapport de la disposition ou du plan, ni sous celui des pensées ou du fond, que notre poême laisse beaucoup à désirer : c'est dans le style que réside le principal défaut de Vafthrûdnismâl. Le style en est généralement trop prosaïque, et les mêmes phrases qui reviennent dans presque chaque strophe, répandent sur tout le poème quelque chose d'uniforme et de monotone. Il est vrai que le dialogue comporte un style moins poétique, mais toujours faut-il que dans un poème le langage se soutienne au-dessus de la prose ordinaire. D'un autre côté, il faut convenir que les répétitions proviennent, en partie, de la nature même du sujet de Vafthrûdnismâl. Comme les mêmes idées devaient nécessairement se répéter plusieurs fois, le poête a cru devoir les reproduire chaque fois sous les mêmes expressions. Mais que l'on attribue les défauts que nous venons de signaler, ou à la nature du sujet, ou à la négligence du poête, toujours est-il vrai que Vafthrudnismal n'est point du nombre des plus belles poésies de l'Edda. Cependant sous beaucoup de rapports, surtout par les renseignements qu'il renferme sur la mythologie scandinave, ce poeme sera toujours un des monuments les plus curieux de l'ancienne littérature islandaise

## VAFTHRUDNISMAL.

ODINA.

Rab pû mêr nû, Frigg, allz mik fara tibir At vitia Vasprûbnis;

Forvitni mikla kvēš-ēk mēr â fornom stöfom Viš pann-inn alsvinna iötun.

Heima letia ek munda Heriaföδr I görδom goδa:

þvíat engi iötun ēk hugða iafn-ramman Sem Vafþrúðni vēra.

ODINN.

Fiold ek for, fiold ek freistaba

Fiöld ēk reynda regin: Hitt vil-ēk vita, hve Vafprûðnis Sala-kynni sê.

FRIGG.

10

Heill þû farir, heill þû aptr komir, Heill þû Asyniom sêr!

OEδi þer dugi, hvars þû skalt, or alldaföδr! Orδom mæla iðtun.

Fôr thà Odinn, at freista ordspeki Thèss-ins alsvinna tötuns; At höllo hann kom ër âtti Ims-fadir : Inn-gêkk Yggr thègar.

## DISCOURS DE VAFTHRUDNIR.

| Que | me conseilles-tu, | Frigg? il | me   | tarde | de part | tir |
|-----|-------------------|-----------|------|-------|---------|-----|
|     | Pour aller voir   | Vafthrûd  | nir: |       |         |     |

- J'ai, je l'avoue, une grande curiosité de parler sur les Avec ce lote qui sait tout. [antiquités FRIGG.
- Père des Combattants, je voudrais te retenir chez toi, Dans les palais des dieux :
  - Car aucun Iote, je pense, n'est égal en force A ce Vafthrûdnir.

#### ODIN.

- J'ai voyagé beaucoup, j'ai eu beaucoup d'aventures, J'ai mis à l'épreuve beaucoup de puissances :
- Je veux dońc aussi savoir comment Vafthrüdnir Tient son ménage.

### FR1GG,

- Que ton voyage soit heurenx! que ton retour soit heureux! Que tu reviennes heureux auprès des Asynies!
- Puisse ta sagesse t'aider, ô notre Père de l'Univers, quand 15 "Disputer avec ce Iote. [il te faudra
  - Odin partit donc pour éprouver la sagesse De ce lote qui sait tout;
  - Il arriva à la demeure qu'habitait le père d'Imr; , Le Circonspect y entra aussitôt.

30

35

40

ODINN.

Heill þú nú Vasþrúðnir! nú ēm-ēk i hóll kominn á þik siálfan siá:

Hitt vil-ëk fyrst vita, ëf þú frôðr sêr, Eðr alsviðr, jötunn!

VAFTHRÛDNIR.

Hvat ër pat manna, ër î mînom sal Vërpomk or Si â?

> Ut þû nê komir orom höllom frá Nëma þû inn snotrari sêr.

ODINS.

Gângrāðr ēk heiti; — nú ēmk af gôngo kominn þyrstr til þinna sala,

Labar purfi (hefi čk lengi farit),
Ok þinna andfánga, iötunn!
VAFTHRÛDNIR.

Hvî pû på, Gångråðr, mæliz af gôlfi fyr? Far-bû î sëss î sal!

þå skal freista hvårr fleira viti,

Gestr eðr inn gamli þulr.

Gångnåpn.

Oaubigr mabr, er til aubigs könn, Mæli þarft ebr þegi;

Ofrmælgi mikil, hygg-ek at illa geti Hveim er við kaldrifiaðan kömr.

Seg-þú "mēr, Gångråðr, — allz þú à gôlfi vill Þins um freista frama —

### DISCOURS DE VAFTHRUDNIR.

ODIN.

263

25

Je te salue Vafthrùdnir, je suis entré dans ta demeure Pour voir ta personne :

Je voudrais surtout savoir si tu es savant Et versé en tout, lote!

VAFTHRODNIR.

Quel est cet homme qui, dans ma salle, Me provoque si brusquement?

Tu ne sortiras pas de ma demeure

Si tu n'es pas plus savant que moi.

Je me nomme Gangrade. — Je viens de quitter la route, Altéré que je suis, pour entrer dans ta demeure:

J'ai fait un long voyage, j'ai besoin de ton hospitalité

Et de ton accueil, ò lote!

VAFTHRÜDNIR.

Pourquoi, Gangrade, parles-tulà, debout dans le vestibule? Viens prendre place dans la salle:

GANGRADE.

Alors nous éprouverons lequel est le plus savant, De l'étranger ou de ce vieillard parleur.

Le pauvre qui entre chez le riche Doit parler avec discrétion ou se taire :

La loquacité, je pense, porte malheur A quiconque se trouve avec un homme sévère.

, VAFTHRÜDNIR.
Dis-moi, Gangrade: — puisque debout dans le vestibule,
Tu veux prouver la supériorité. —

Hve så hestr heitir, er hverian dregr Dag of drottmogo? GÂNGRÂDR.

Skinfaxi heitir er inn skira dregr Dag um drôttmögo;

Hesta beztr þykkir hann méð reiðgotom Æi lýsir mon af mari.

VAFTHRÛDNIR.

Seg-þu þat, Gångráðr, - allz þû à gôlfi vill bins um freista frama -

Hve så ior heitir ër austan dregr Nott of nyt regin?

GANGRADE. Hrimfaxi heitir er hveria dregr

Nôtt of nŷt regin:

Meldropa fellir hann morgin hvern, baban kömr dögg um dala. VAFTHRÛDNIR.

Seg-bû bat, Gângráðr, — allz þû â gôlfi vill bins um-freista frama -

. Hvè sû á heitir, ēr deilir mēb iótna sonom Grund ok mēb gobom.

GANGRADR.

Ilfing heitir á er deilir nieδ iötua sonom Grund ok měb gobom;

Opin renna hon skal um aldr-daga Vērbr-at is à á.

#### DISCOURS DE VAFTHRUDNIR.

Quel est le nom dù cheval qui amène chaque fois Le jour au genre humain?

#### GANGRADE.

Il se nomme Skinfaxi; c'est lui qui apporte le jour Lumineux au genre humain :

Il est réputé pour le meilleur de tous les chevaux;

La crinière du coursier brille continuellement.

VAFTHRÜDNIR.

Dis-moi, Gangrade:—puisque debout dans le vestibule, Tu veux prouver ta supériorité.—

Quel est le nom du cheval qui amène, de l'orient, La nuit aux Grandeurs bénignes?

GANGRADE.

Hrimfaxi est le nom du cheval qui apporte chaque fois La nuit aux Grandeurs bénignes :

Chaque matin il laisse tomber l'écume de son mors D'où provient la rosée dans les vallées.

VAFTHRÜDNIR.

Dis-moi, Gangrade: — puisque debout dans le vestibule, Tu veux prouver ta supériorité. —

Quel est le nom du fleuve qui partage la terre Entre les fils des lotes et les dieux?

GANGRADE.

Ilfing est le nom du fleuve qui partage la terre Entre les fils des lotes et les dieux :

Saus jamais geler, il coulera éternellement; Jamais il ne sera couvert de glace.

75

80

VAFTHRÛDNIR.

Seg-þû þat, Gångráðr, — allz þû à gölfi vill þins um freista frama —

Hve så röllr heitir ër finnaz vîgi at Surtr ok in svaso gob?

GÂNGRÂDR.

Vigriðr heitir völlr ér finnaz vigi at Surtr ok in svaso goð:

Hundrað rasta hann ör á hverian vög; Så ör þeim völlr vitaðr.

VAPTHRÛDNIR.
Fròðr értú nû, gestr! far-þû â bekk iötuns,
Ok mælomk î séssi saman!

Hotbi vebia vib skolom hollo î, Gestr, um qebspeki!

GÂNGRÂDR.

Seg-pû þat ið eina — ēf þitt æði dugir Ok þû, Vafþrúðnir! vitir —

Hvå8an iörd um-kom, ö8r upp-himinn Fyrst? inn frô8i iötunn! VAFTHRÛDNIR.

Or Ymis holdi var iörδ um-sköpuδ, enn or beinom biörg,

Himinn or hausi ins hrimkalda iotuns, enn or sveita sior.

GÂNGRÂDR.

Seg-þû þat annat — ēf þitt æδi dugir Ok þû, Vaſþrúδnir! vitir —

#### VARTHRODNIE.

- Dis ceci, Gangrade : puisque debout dans le vestibule, 65 Tu veux prouver ta supériorité. ---
- Quel est le nom de cette plaine où se rencontreront au Surtur et les dieux paisibles? [ combat

### GANGRADE

- Vigride est le nom de la plaine où se rencontreront au com-Surtur et les dieux paisibles : bat 70
- Elle a cent journées de chemin en longueur et en largeur; Voilà le champ de bataille qui leur est assigné.
- VAFTERÛDNIK. Je vois, étranger, que tu es savant; viens t'asseoir sur mon . Et discutons ensemble étant assis.
- Étranger! gageons nos têtes ici dans la salle, -C'est à qui aura le plus de savoir.

## GANGBADE.

- Si ton esprit est assez fort et que tu possèdes la science, Réponds, Vafthrůdnir, à cette première question :
- D'où sont venus, au commencement, la terre et le ciel? Dis cela, savant lote!
  - VAFTHRÊDNIR.
- La terre a été créée de la chair d'Ymir.
- Les montagnes ont été formées de ses os, Le ciel a été fait du crane de ce lote glacé,
- - Et la mer a été produite par son sang.

## GANGBADE.

Si ton esprit est assez fort et que tu possèdes la science, Réponds , Vafthrudnir, à cette seconde question :

105

Hvaδan Màni um-kom sâ-ër ferr menn yfir, Ēδr Sòl iδ sama.

#### VAFTHRÛDNIR.

Mundilfæri heitir hann er Mana fabir Ok svå Sölar ib sama;

Himin hverfa þau skolo hverian dag, Oldom at årtali.

### GÂNGBÂDB.

Seg-pû þat-ið þriðia — allz þik svinnan kvēða Ok þû, Vafþrúðnir! zitir —

Hvaban Dagr um-kom, så-ër ferr drôtt yfir, Ebr Nôtt mëb nibom?

## VAFTHRÛDNIR.

Dellîngr heitir hann êr Dags fabir, Enn Nôtt var Nôrvi borin; Nŷ ok nib skôpo nŷt regin, Oldom at ártali.

## GÂNGRÂDR.

Seg-pû pat-i8 jîôr8a — allz pik frôdan kvê8a Ok pû, Vasprû8nir! vitir — Hya8an Vêtr um-kom, ê8r varmt Sumar.

Fyrst më8 frô8 regin?

VAFTHRÛDNIR.

Vindsvalr heitir hann er Vetrar faðir, Enn Svasuðr Sumars; Ar-of bæði þau skolo ei fara, Unnz riúfaz regin.

#### DISCOURS DE VAFTHRUDNIR.

269

| D'où | est | venu  | Màni | qui  | passe  | раг  | dessus | les | hommes |
|------|-----|-------|------|------|--------|------|--------|-----|--------|
|      | D'  | où es | venu | e en | core S | 5612 |        |     |        |

#### VAFTHBÊDNIR.

| M | undilfæri | est le  | nom   | de  | celui | qui | est | le | père | de | Màni |
|---|-----------|---------|-------|-----|-------|-----|-----|----|------|----|------|
|   | Et de     | e Sôl é | galen | nen | t;    |     |     |    |      |    |      |

Chaque jour ils feront tous les deux le tour du ciel Pour compter aux mortels la durée de l'année.

Puisqu'on te dit si instruit et que tu possèdes la science, Réponds, Vasthrûdnir, à cette troisième question :

D'où sont venus le Jour qui passe pardessus les peuples, Et la Nuit avec la nouvelle lune?

VAFTHRÛDNIR.

Delling est le nom de celui qui est le père du Jour; Mais la Nuit est la fille de Norvi:

Les Grandeurs bénignes ont créé la nouvelle lune et le premier quartier

Pour compter aux mortels la durée de l'année. GANGBADE.

Puisqu'on te dit si savant et que tu possèdes la science, Réponds, Vafthrûdnir, à cette quatrième question:

D'où sont venus au commencement l'Hiver et l'Été cha-Parmi les Grandeurs intelligentes? [leureux

Vindsvale est le nom de celui qui est le père de l'Hiver, Mais Svasuder est le père de l'Été:

L'Hiver et l'Été alterneront toujours dans l'année, Jusqu'à ce que les Grandeurs périssent.

120

125

150

#### GÂNGBÀDB.

Seg-pû pat-ið fimta — allz pik fròðan kvēða Ok pû, Valþrúðnir! vitir — Hverr Asa ellztr ēðr Ymis niðia

VAFTHRÛDNIR.

Orôfi vêtra, âbr væri iörb sköpub þá var Bergelmir borinn;

prů Sgelmir var þess faðir, Eun Orgelmir afi,

Yrδi i ár-daga?

GÂNGRĀDR. Seg-pû þat-ið siötta — allz þik svinnan kvēδa Ok þû, Vaſþrûδnir! vitir —

Hvaban Orgelmir kom mēb iötna sonom Fyrst? inn fròbi iötunn!

VAFTHBÛDNIB.

Or Elivågom stukko eitr-dropar, Svå óx unnz varð or fótunn: þar orar ættir koma ællar sæman; því ér þat ællt til ætalt. Gångnaðpa.

Seg-þû þat-ið siönda — allz þik svinnan kvéða Ok þû, Vafþrúðnir! vitir —

Hve så börn gat enn balldni iötunn, Er hann hafði-'t gýgiar gaman.

Undir hendi vaxa kvåδo Hrîmpursi Mey ok mog saman;

| D | ISCO | URS | DE | VA | FTI | IRII | DNIR |  |
|---|------|-----|----|----|-----|------|------|--|
|   |      |     |    |    |     |      |      |  |

115

| 001201                                                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Puisqu'on te dit si savant et que tu possèdes la science, |  |  |  |  |  |  |
| Réponds, Vafthrudnir, à cette cinquième question :        |  |  |  |  |  |  |

Qui a été, au commencement des siècles, le premier des

Et le premier des enfants d'Ymir? [Ases,

Dans la rigueur des hivers, avant que la terre fût créée, Bergelmir naquit;

Thrudgelmir était son père,

Et Orgelmir son aieul.

GANGRADE.

Puisqu'on te dit si instruit et que tu possèdes la science, Réponds, Vafthrùdnir, à cette sixième question:

D'où est venu, au commencement, Orgelmir parmi les fils

Dis cela, savant Iote! [des lotes? 120

VAFTHRÜDNIR.

Des gouttes de venin, jaillissant des fleuves Elivägar, Se congelèrent jusqu'à ce qu'il en naquit un Iote : A lui remontent toutes nos familles;

C'est pourquoi toute cette race est si robuste.

GANGRADE.
Puisqu'on te dit si instruit et que tu possèdes la science,
Réponds, Vafthrüdnir, à cette septième question :

Comment engendra-t-il des enfants, ce géant robuste, N'ayant point la jouissance d'une géante?

140

145

150

Fôtr við fæti gat ins fróða iðtuns Ser-höldaðan som

GÂNGRÂDR.

Seg-pû pat-ib âtta — allz pik frôban kvēba Ok pû, Vasprûbnir! vitir —

Hvat pû fyrst of-mant, ēbr fremst vm-veitzt? pû êrt alsvibr ïötunn.

VAFTHRÛDNIR.

Orôfi vētra, áðr væri iðrð um-sköpuð þá vår Bergelmir borinn; þat ēk fyrst um-man, ēr så-inn frôði iðtunn

Var â lûốr um-lagiốr.

Seg-þû þat-iδ nionda — allz þik svinnan kvēδa Ok þû, Vafþrúδnir! vitir —

Hvaðan vindr um-kömr, svå at ferr våg yfir?
Ei menn hann siålfan um-siå.

Hræsvelgr heitir, ër sitr â himins enda, Iotunn î arnar ham;

Af hans vængiom kvēδa rind koma Alla men yfir.

GÂNGRÂDR.

Seg-pû pat-ið tiunda — allz þú tiva rök Oll, Vafprúðnir! vitir —

Hvaban Niörbr um-kom meb Asa sonom? Hofom ok hörgom hann ræbr hund-mörgom,

Ok var8-at bann Asom alinn.

#### DISCOURS DE VAFTHRUDNIR.

273

140

Un pied de ce lote intelligent engendra avec l'autre Un fils qui avait une tête à soi.

### GANGBADE.

Puisqu'on te dit si savant et que tu possèdes la science, Réponds, Vafthrûdnir, à cette huitième question :

Quel est ton plus ancien souvenir? Jusqu'où remonte ta 133 Réponds, toi, lote qui sais tout! [science? VARTHRÊDNIR.

Dans la rigueur des hivers, avant que la terre fût créée. Bergelmir naquit:

Mon plus ancien souvenir, c'est que ce Iote intelligent S'est mis dans une barque.

#### GANGRADE.

Puisqu'on te dit si instruit et que tu possèdes la science, Réponds, Vafthrudnir, à cette neuvième question :

D'où vient le vent qui passe par-dessus les flots,

Et qui est toujonrs invisible aux hommes? VAFTHRÜDNIR. Hræsvelg est le nom de celui qui est assis à l'extrémité du 145

C'est un lote sous un plumage d'aigle : [ciel, De ses ailes provient, dit-on, le vent

Oui souffle par-dessus le genre humain.

#### GANGRADE

Puisque tu connais l'origine de toutes les divinités, Réponds, Vafthrûdnir, à cette dixième question: 150

D'où venait Niordur chez les fils des Ases? Il préside à quantité d'enceintes et de sanctuaires,

Et pourtant il ne descend point des Ases.

18

165

170

175

VAFTHRÛDNIR.

I Vanaheimi skôpo hann vîs regin
 Ok seldu at gislingo goδom;
 I aldar rôk hann mun aptr koma
 Heim mêδ vîsom Vônom.

GÂNGBÂDB.

Seg-pû pat-ið ellifta — allz þû tíva rök Oll, Vafbrûðnir! vitir —

Hvat Einheriar vinna Heriasõõrs at, Unz riūsaz regin?

VAFTERÛDNIR.
Allir Einheriar, Obins tûnom î,
Höggvaz hverian dag;

Val þeir kiðsa ok riða vigi frå, Sitia meir um såttir saman.

GÂNGRÂDR.

Seg-þû þat-ið tölfta, hví þû tiva rök Oll, Vafþrûdnir! vitir?

Frå iötna rûnom ok allra goba, Sagbir ib sannasta, Inu alsvinni iötunn!

VAFTHRÛDNIR.

Frå iötna rûnom ok allra goba, Ek kann segia satt;

þvî-at hvern hefi-ék heim um-komit,

Nìo kom-ēk heima for Niflheim nëŠan, Hinnig deyia or helio halir.

| HSCOURS | DE | VAFTHRUDNIR. | 27 |
|---------|----|--------------|----|

VAFTHBÜDNIR. [heim,

155

170

175

Les Grandeurs intelligentes l'ont fait naître dans Vana-Et ils l'ont envoyé comme ôtage aux dieux :

Et ils l'ont envoyé comme ôtage aux dieux : A la fin du monde, il s'en retournera

Chez les Vanes intelligents.

GANGRADE.

Puisque tu connais l'origine de toutes les divinités,

Réponds, Vafthrúdnir, à cette onzième question:

Que font les Monomaques chez le Père des Combattants, 160

Jusqu'à ce que les Grandeurs périssent?

VAFTHB ODNIR.

Tous les Monomaques dans les enclos d'Odin,

Se livrent combat chaque jour;

Ils choisissent leur victime, reviennent à cheval du combat,
Et s'assoient ensemble cordialement à table.

GANGRADE. [nités]

Comment as-tu pu connaître l'origine de toutes les divi-Réponds, Vafthrûdnir, à cette douzième question :

Sur les mystères des lotes et de tous les dieux,

Tu viens de parler parfaitement bien,

Toi, lote qui es versé en tout!

VAFTHRÛDNIR. ' Je puis parler des mystères des lotes,

et de tous les dieux;

Car j'ai parcouru chaque monde, J'ai visité les neuf mondes, même Niflhel en bas,

Où descendent les ombres venant de Hel.

185

190

195

GÂNGBÂDB.

Fiöld čk för, fiöld čk freistabak, Fiöld čk reynda regin!

Hvat lifir manna, þá-ér inn mæri liðr Fimbul-vetr með firum?

VAFTHRÛDNIR.

GÂNGRÂDR.

Lîf ok Lîfprasir — ēnn þau leynaz muno I holti Hoddmîmis:

Morgin-döggvar þau sêr at mat haſa; þaδan af aldir alaz.

Fiöld ēk fôr, fiöld ēk freistaδa, Fiöld ēk reynda regin!

Hva&an komr Sol â inn slêtta himin pâ-ēr pēssa hefir Fenrir farit?

VAFTHRÛDNIR. Eina dôttur berr AlfroSull

Abr hina Fenrir fari: Sû skal rîba, pâ-êr regin deyia, Mòbur hrautir mær.

GÂNGRÂDR. Fiold ék for, fiold ék freistaba

Fiöld ek reynda regin! Hveriar 'ro þær meyiar er líða mar yfir Fröðgeðiaðar fara?

VAFTHRÛDNIR.

þriðr þiðδar, falla þorp yfir, Meyia Môgþrasis;

## DISCOURS DE VAFTHRUDNIR.

277 GANGBADE. tures,

180

Moi aussi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup d'aven-J'ai mis à l'épreuve beaucoup de puissances : -

Quels sont les hommes qui vivront, quand & grand Et terrible hiver passera sur la terre?

### VAFTHE CONIB.

Ce sera Lif et Lifthrasir: ils seront ensevelis Dans la colline de Hoddmimir:

lls auront pour nourriture la rosée du matin : C'est d'eux que naîtront les hommes.

## GANGBADE.

J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup d'aventures, J'ai mis à l'épreuve beaucoup de puissances : -

Comment Sôl pourra-t-elle revenir dans le ciel désert Ouand Fenrir l'aura saisie?

#### VAFTHE CONIB.

Alfrodull mettra au monde une fille

Avant d'être prise par Fenrir : Quand les Grandeurs auront péri, la vierge parcourra Les routes de sa mère.

GANGRADE. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup d'aventures, J'ai mis à l'épreuve beaucoup de puissances :-

Quelles sont ces vierges qui au-dessus de la mer des peu-Volent douées d'un esprit de sagesse? [ples 195

## VAFTHE CONIB.

Au-dessus des hameaux volent trois compagnies De filles de Mogthrasir :

215

Hamingiar einar þeirra í heimi ero þó þær með iótnom alaz. gångnapn.

Fiöld &k for, fiöld ek freistaba,

Fiöld ök reynda regin!

Hverir råba Æsir eignom goba
þå-ër sloknar Surta logi?

VAFTHRÜDNIR.

Viðarr ok Vali byggia rê goða þá-ēr sloknar Surta logi; Möði ok Magni skolo Miölni hafa

Ok vinna at vîg-proti. GÂNGRÂDR.

Fiöld ek för, fiöld ek freistaba, Fiöld ek reynda regin!

Hvat vērðr Oðui at aldur-lagi þá-ēr riúfaz regin? VAFTHRÛDNIR.

Ulfr gleypa mun Aldaföδur; þess mun Víδarr reka:

Kəlda kiafta hann klyfia mun Vitnis vigi at.

o DINN.

Fiöld ék för, fiöld ek freistaða, Fiöld ek reynda regin! Hvat mælti O'Sinn, á'Sr á bál stigi, Siálfr í eyra syni?

### DISCOURS DE VAFTHRUDNIR.

Toutes génies tutélaires de ceux qui habitent le monde, Bien qu'elles soient élevées parmi les lotes.

GANGRADE.

J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup d'aventures, J'ai mis à l'épreuve beaucoup de puissances :—

Quels sont les Ases qui présideront aux possessions des Quand la flamme de Surti sera éteinte? [dieux,

VAFTHRÜDNIR

Vidar et Vali habiteront les palais sacrés des dieux,

Quand la flamme de Surti sera éteinte : Modi et Magni auront le Marteau .

Et mettront fin au combat.

GANGRADE.

J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup d'aventures,

J'ai mis à l'épreuve beaucoup de puissances : — Ouel sera le sort d'Odin à la fin des siècles.

Quand les Grandeurs périront?

VAFTHBÊDNIB.

Le Loup engloutira le Père du Monde

Qui sera vengé par Vidar : Luttant avec Vitnir, Vidar lui fendra

Sa gueule pernicieuse.

ODI

J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup d'aventures,
J'ai mis à l'épreuve beaucoup de puissances:—

Qu'a dit Odin à l'oreille de son fils

Avaut de le monter sur le bûcher?

279

205

210

215

### VAFTHRÛDNIR.

Ei mannz þat veit hvat þû, î ár-daga, Sagδir î eyra syni.
Feigom munni mæltak mina forna stafi

Feigom munni mæltak mîna forna stafi Ok um ragna rôk;

Nû êk viδ OSinn deildak mîna orSspeki þû êrt æ vîsastr vēra.

### DISCOURS DE VAFTHRUDNIR. 281

## VAFTHRÜDNIR.

| Personne ne sait ce qu'au commencement des siècles      | 220 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Tu as dit à l'oreille de ton fils.                      |     |
| Jai prononcé mon arrêt de mort en parlant de ma science |     |
|                                                         |     |

| Jai prononce mon arret de mort en pariant de | ma scienc |
|----------------------------------------------|-----------|
| Et de l'origine des Grandeurs;               | [du pass  |
| Can Pai ció rivalican de encuesa nues Odin   |           |

Toi, tu es toujours le plus sage des hommes.

#### NOTES

### CRITIQUES ET PHILOLOGIQUES.

VERS 1. - Allz est mis pour allra hellz, lat. omnium maxime, præsertim cum.

Vers 2. - Vitia (faire la revue de) voir, visiter, régit le génitif.

Vans 3.—Ce vers renferme une construction elliptique et attractive. Farritain inilla harbité ner [je mivoue non grande crusivisti signifies: -j'avoue que j'ni une grande curiosité. -) Devant d'formon stôfom, il fant sous-entendre at media: (de parler); ce verbe est omis, et d'formon stôfom ser apporte directement, par attraction (comme disent les grammarinens), à forribis midile, parce qu'on peut direc forreins midil d'formon stôfom (la curiosité, le goid pour les antiquités).

VERS 4. — Thann-inn, deux pronoms démonstratifs rénnis comme dans celui, ceci : , , et celui-ei, se composent de trois particules démonstratives.

Vras 5.— Munde est l'imparfait de l'indicatif, et remplace ici l'imparfait du subjoactif myndi (cf. Pólapa, vera 3). L'emploi de l'imparfait de l'indicatif tient à une finesse de syle. Fingg, aschant bien qu'elle ne pourrait pas retenir Odin, dit: « je roulais te retenir parce «que je savais. . . . . mais je cède, etc. »—Herinfode est à l'accusatif, régi par lefia.

VERS 7. — La construction grammaticale est theiat rk handu engi iolun rèra informaman sem Vofthrudni (je ne pensais aucun géant être aussi fort comme Vafthrüdnir). C'est la construction de l'accusatif auce l'infinitf.

VERS 10.—Regin signifie « grandenr, puissance » (voy. Vôluspá, v. 22). C'est la même racine d'où vient le mot roi. Regin signifie ici les forces, les qualités supérieures qu'Odin éprouvait souvent dans les autres.

VERS 11. — L'ancienne forme de hre était, ce me semble, hrau, goth, hrau, v. h. a. hrec. Hre est une particule pronominale conjonctive, qui signific quo mode (comment, de quelle manière) [Voy. Abtimál. 11; Fiolgrinapudl. 47; Lobasenaa. 42; Skirnis! 11; Grimmismal. 22.)

Vens 12. — Solalynni (cf. Heimbynni, Harbardshide), 3). — Kynni, deirié de kauwr (connu), est ce qu'on connail, l'endroit oil oil on se consailt, oil oil on et ches soi, le mot sair renforce encore l'idée de domicile, demenre. En anglo-saxon, cynne tout seul signifie «domicile, famille.»

VERS 15 .- Or, autre forme pour sor (notre).

VERS 23.—Hitt est probablement le neutre du pronon: démonstratif inn, lat. hic : il signifie de là , en lat. hinc.

VERS 24. — Edr n'est pas ici nne particule disjonctive, mais nne particule conjonctive.

VERS 25.—Heat êr that manna, proprement quid est vironum? pour duran quel homme est-ce?» En allemand, on dirait : was ist dus für ein Muan quel qu'est-ce pour un homme?» Cette locution toute germanique s'est conservée dans qualques parties du nord de la France.

VERS 96. — Virjonak onti i pour virjr 4 mik ordi (jette coutre moi une parole), m'aborde brusquement. Ordi est à l'instrumental, parce que dans quelques langues germaniques on dit jeter, lancer, tiver avec une pierre, une flèche, etc. Virju gódom ordom é cinn, signifie « aborder quelqu'un a minelement. »

VERS 28 .- Inn snotrari, «le plus intelligent (de nons deux).»

VESS 25.—Gdngråde' (voyageur) est une milleure leçon que Gagaradz: car Odin se di la in-même voyageur (a gange bonina), vers 25. La leçon Gagaradz' vient de ce qu'on désignait a par un petit trait (voyer page 82). Deaucoup de copistes n'ont pas connu cette abréviation, ou l'out mai transcrite: ci da la, les mauvaises leçons comme Hrangir au lieu de Hrangair. Strimir an lieu de Skrimair, Darni (Ynglinga Saga. 15) au lieu de Durin, etc.

Vens 33. — La demeure nommée héll (halle) avait deux pièces: la première ne netnant éstai appelée golf; c'éstai noc espace de corridor par où l'on entrait dans la seconde pièce appelée salr (salle). Le salr éstai un peu plus éleré que le golf, et avait un plancher tandiq que dans le golf, qui servait en même temps de cour et d'éstale pour les animaux, on foulait le sol. La demeure de Valhirodoir resemblait donc assez à l'antre du cyclope Polyphien dans l'Odyssée.

Vzns 36. — Thulr (parleur, orateur, conteur). Gamli thulr est nu sobriquet qu'on donnait aux vieillards qui, ne pouvant plus aller à la guerre et courir les aventures, se tensient ches eux, et racontaient aus femmes et aux enfants l'histoire des temps passés. Chez un peuple oû l'action était ettimée bien au dessus de la parole, le most thair, parleur, impliquait une idée de défeveur et même de mépris. Cependant Vathrândiar, tout en déplorant son grand âge, veut faire entender que, bien qu'il soit un de ces vieillards réduits au rôle de parleurs, ils se sent encore assez de force d'esprit pour oser se mesurer avec le voyageur qu'i vient d'entrer chez lui.

VERS 38 .- Cf. Semundar-Edda, Havamål, 19.

Vens 39. — Hygg-ék at ofr-mælgi mikil illa geti hveim, etc. «je crois «qu'une grande loquacité fait du msl à,» etc.; illa est adverbe.

VERS 40. — Kaldrifiadr (qui a les côtes, les entrailles froides) signific e qui n'est pas prévenu en votre faveur, e mais dont le caractère froid et sévère s'interdit toute affection et même tonte estime qui ne lui sersit pas, pour a insi dire, arrachée par vos qualités supérieures.

VERS 44. — Au lieu de of (sur, par-dessus, voy. vers 46), on lit dans l'édition de Copenhague, ok (et) mot qui n'a ici aucun sens. VERS 48. — Lysir af mari, « jette de l'échat loin du cheval. «

VERS 52.—Il fant lire nôtt of nyt regin. Nyt regin sont les divinités bénignes et non pas les plaize sitler; car Heimfani ne répand pas les pluies, mais seulement la rosée. Il est vrai, nyt est la stroute de l'influence bénigne des dienz sur la fertilité de la terre; ainsi le poète Ervadr Staldangillir, en parlant de Freyr, l'appelle shirom Frey nytom Nierde lour.

Vans 55. — Le mot médiopar (gouttes de mors), gouttes d'écume du cheval, ne doit pas être confondu avec médiopar, en danois meridag, en allemand médibau, milibau. Dans ce dernier mot, mel (meel, mil) dérive sans doute de l'ancien mot scandinave melr, qui signifie ane tégige, et plus spécialement ces animaleules qui se moutreus tra les plantes quand le soleit donne pendant la pluie. Mel (mors) et melr, (trigne) out une racine commune, mais des significations bien différentes. — ll'erra pour Aeriza.

Vens 61. — Nous donnons la préférence à la leçon de Rask qui, per conjecture, a substitué Ilfing à Ifing comme on lit dans l'édition de Copenhague. Il y avait aussi nue ville nommée Ilfing dans l'ancien Prysaland. VERS 62.—Au lieu de méd alda sonom, il faut lire comme dans l'édition de Stockholm: méd iona sonom (cf. vers 60); en effet, le fleuve Ilfing ne coule pas entre Asgard et Midgard, mais entre Midgard et Iotunheim.

Vens 63. — Opin rénna hon skal (elle coulern ouverte); on dit: 4 ér opin (la rivière est ouverte) quand elle n'est pas prise (couverte) de glace.

Vens 64 .-- Vérdrat is 4 4, «il n'y aura pas de glace dans le fleuve.»

VERS 71. — Rôst (repos, relai) est une journée de chemin qu'on fait tout d'une traite; c'est ce qu'on appelle aujourd'hni en Islande Thingmannaleid. — A hverianvéy (en toute direction, en tous sens) en longueur et en largenr.

Vans 74. — Melonki, cette forme grammaticale a non tout autre origine que répond, vers 36; melonk est une contraction de melum ék (parions moi), et melum ék se dit pour melum étà ok ék (parlons tet et moi), par la même raison qu'on dit bua their Héde (voyez Volupé, page 320). M. Grimm donne de melonk une explication différente de la notre dans sa forammier allemande, tome IV, page 61.

Vers 75. — Skolam vedia vid köfdi (nous voulons engager la tête); köfdi est à l'instrumental comme désignant la chose avec laquelle se fait l'action exprimée par le verbe.

Vens 76. — Um gedspeki exprime la cause et le but de cette joute d'esprit, de cet assaut de savoir.

VERS 80. — Inn frédi lotann! e toi qui es un lote savant. » VERS 87. — L'édition de Copenhague porte s'é at ferr (de sorte qu'il, etc.). Cette leçon paraît provenir du vers 143, où se trouve également sed at ferr. Quoiqu'il en soit, la leçon de l'édition de Stock, est

éridemment préférable (cf. vers 95). Vans 88. — Id sama (de même) est nne cheville pour remplir le vers, c'est une répétition en d'autres termes du mot édr: de même, dans le vers 90, id sama me fait que répéter le sens exprimé par la particule red.

Vers 89. — Mundilfari signifie qui « conduit on tonrne la manivelle « d'nn monlin à bras. » Ce nom doit indiquer l'auteur du mouvement circulaire du soleil et de la lune.

Vers 91. - Than; quand le pronom démonstratif se rapporte à deux

sujets, dont l'un est masculin et l'autre féminin, il est mis au pluriel du neutre (voyez Vólaspá, vers 37).

VERS 100. — Oldom at artali, bominibus in anni computum (cf. Voluspa, vers 26 : ar of at telia). Les mois se comptent d'un aid (disparition de la lune) à l'autre. Dans la langue des Alfes. la lune est nommée Artali (qui dénombre l'année).

Vers. 107.—Ce vers et le suivant ne se trouvent pas dans le Codez regius de la bildiothèque voyale de Copenhague; mais si on les omet-tait, il y auerit ici une lacune. D'ailleurs il n'y a pas la moindre raison qui nous autorine à croire que ces vers ne sont pas authentiques. Ar of (le long de l'année) dans l'année; on allemand : juhr auf.

Vers 113. — Dans l'édition de Cop. on lit orif; dans celle de Stockholm, ôrif; il me semble qu'il faut écrire ôrif, et dériver ce mot de la racine rufa; ôrif signifie l'apreté, la rigueur (cf. Fiolsvinsmål, 25).

Vers 123, 124. — A la place de ces denx vers, on lit, dans les éditions, les vers suivants :

Enn siom fleygdi or sudheimi: Hyrr gaf hrimi fior.

Mais il lança des étincelles de Sudheim; La chaleur donna la vie à la glace.

Ces deux vers ne me semblent pas authentiques par les raisons snivantes: i" ils ne peuvent pas être expliqués convenablement, cer quel est le ajoir de Bryad sion" ce ne la pas hyro, qui régit déjà no varbe, et de plus, ce moi se trouve dans un vers qui n'est pas lié an précédent par l'illiération; risonan ne peut pas être non plus le suje du verbe Brygdi. a" La naissance du géant à déjà été décrite v. 121, 123; il serait donc déjate de metre, qu'ils le récit de la naissance du géant, la narration des choses qui ont précédé cette naissance. D'allieurs la particule én indique ordinairement que la phrase qu'elle commence exprime la suite et non l'explication on le développement de cequi a été dit précédemment. 3" Ces vers ne se trouvent que dans un seul manuscrit. 4" Dans l'Edde en prose, on lit, après aux vard or fetans, les deux vers que nous avons mis dans le tette. Ces vers sont un peu différents dans la Snorra-Edda, p. 9, édition de Stockholm; on y lit:

That cru orar ættir komnar aller saman Thyl cr that æ allt til atalt.

Mais ces vers renferment évidemment des mots qui ne se trouvisient pasoriginairement dans le texte. — Thur over attir home aller sames (ici [dans ce géant] toutes nos génération se rencontreat), c'est-d-direc tontes nos générations remontent à lui. 7 lei ér that all til atall (c'est pourquoi tout (toute la race) est si robust). — Tal (trop) se construit avec les adjectifs et les adverbes, exemple: fil 6/60 (trop odieux), Brunhild. Kv. 1, 29; fil górea (trop bien), Brunhild. Kv. 111, 17; (Cf. angl. 6.)

Vers 127. — L'édition de Copenbague porte aldni (rienx) au lieu de baldni (robnste); mais baldni est nécessaire pour l'allitération.

VERS 129, 130. —Ces deux vers renferment la construction de l'accusatif avec l'infinitif (voyez vers 7).

Vens 132. - Serhöfdadan, - une antre lecon est sexhöfdadan (qui a six têtes). Dans la mythologie scandinave comme dans les épopées sanscrites, on trouve des géants à plusienrs têtes. L'Edda et les traditions fabulenses du Nord font mention de plusieurs géants à trois têtes, et même d'une géante à nenf cents têtes. Hrungnir avait une tête de pierre, Iarnhaus un crâne de fer. La leçon sexhôfdadan n'a donc rien qui doive nous surprendre; cependant il faut dire qu'elle n'a été adoptée que parce qu'on ne savait pas s'expliquer suffisemment l'autre leçon qui, certainement, est la seule authentique. Serhofdadan est traduit, dans l'édition de Copenbague, par suo sibi capite quadentem, et dans la traduction suédoise, par sjelfstandiq (adulte, majeur). On saisira le véritable sens de ce mot, si l'on se rappelle que la particule ser (à soi) placée devant nn adjectif, ajonte à cet adjectif l'idée d'égoisme, d'entêtement. Serhofdade signifie donc quelqu'nn « qui a une tête à soi, » e'est-à-dire qui, sans être méchant, s'obstine à ne jamais être de l'avis des autres, et à ne suivre que ses propres lumières, n'étant jamais satisfait ni de ee que font, ni de ce que disent les autres. Cf. sérlandr (morose); sérgodr (arrogant); sanscrit महंयु:

Vens 133. — L'allitération manque dans et vers. Probablement il faut lire sriman an lieu de frédan, et mettre l'accent sur le premier mot du vers (voy. le vers 151). L'allitération manque également dans le vers 158, à moins qu'on ne veuille accentuer la conjonction allr.

VERS 140. — Ludr a les différentes significations du mot grec xυμβίον, en latin cymbium; il peut donc aussi désigner une nacelle, une barque.

Vens s.43.—La leçon sia at, qu'on trouve dans l'édition de Stockh. me semble mauvaise : ou il faut lire seá at (de sorte que), ou sia ér (lequel) : sia est une autre forme pour sá.

VERS 144.—A la place de ci, on lit, dans l'édition de Stockh. ei (jamais).

VERS. 55. — Mel Ara somm; à la place de cet hémistiche, Rask a mis, par conjecture, à Néstanem : il cropait que l'allitération manquait dans l'hémistiche, et il voulait la rétablir. Mais notre poète met souvent l'allitération dans des syllabes qui ne sont pas fortement accentuées. Ainsi, dans le vers 151, um-lom allitére avec tax.

Vens 160. — Heriafödrs at (voy. Võluspå, vers 176).

Vazo 165. — Dans les éditions, le vers suivant se trouve inséré entre les vers 165 et 165 : si méd dans drikks ok zeftuz Schrimd, (ils boirent de Talle avec les Asse, et se rassaient de la chair de Schrimmir). Voici les risions qui me portent à croire que ce vers est une interpolation : "è ce vers peut ters rejeté sans que le sens ou l'arrangement de la strophe en souffre; s' l'altiferation y manque; 3' il rrangement de la strophe en souffre; s' l'altiferation y manque; 3' il rengeme des détails de narration dans lequelle notes poête neutre jamais; 4' on pontrait encore faire valoir la raison que, dans la langue des Ases, la boisson ne s'appelle pas sí (sile), comme dans la langue des Ases, la boisson ne s'appelle pas sí (sile), comme dans la langue des hommes, mais her (hiete). Enfin, ai l'on traduit mér par e de plas, essauite, » on sura une raison de plus pour soupconner l'authenticité du vers. Car side samme se rapportant évidemment à la réunion à table, mér a durait aucus sens après le vers inséré qui exprime déjà les plairirs de la table.

Cependant, il me semble que meir signifie tout simplement plus : sils s'assoient plus réconciliés, » plus paisibles que jamais, c'est-àdire que les combats qu'ils se sont livrés a ont servi qu'à augmenter le respect et l'amour qu'ils avaient déjà les uns pour les autres.

VERS 169. — J'ai mis dans le texte sagdir au lieu de segdir qu'on lit dans les éditions, et voici pourquoi : si l'on adopte la leçon du texte vulgaire segda, les deux strophes 12 et 13 deviennent inexplicables. En effet le texte vulgaire dit:

Répoods à cette douzième question : D'où te vient la connaissance Que tu as sur les dieux?

Après avoir fait cette question, Odin ajoute :

Frá jotna růnom ok allra goda Segdu it sannasta.

De deux choses l'une, ou ces mots sont une nouvelle invitation de répondre à le question qu'Uni vivit de faire, on ils sont une seconde question suivie d'une invitation d'y répondre. Dans le premier cas, il faudrit i traduire et estigatuer de la manifer suivante : «Disprès la comnaissance que tu as des mystères des lotes et des dieux, dis-moi cella un justr; «Cest-èdire : Dis-moi au justé d'où te vient la consaissance de l'origine des dieux. «Cette explication ne donne pas un sens raisonnable. En effet, faut-il donc connaitre les mystères des lotes et des dieux pors savoir d'où nous est venue telle ou telle connaissance? La question d'Ulin s-t-elle donc une si haute importance, qu'il soit besoin d'insistée pour avoir une réponse a giurit? D'ailleurs, la connaissance de l'origine des dieux étant précisément un des mystères, la question reviendrait dieux : «Dis-moi, d'apprès le connaissance que tu as des mystères, d'où te vient la connaissance des mystères?» question absurder : «Dis-moi, d'apprès la connaissance que tu as des mystères, d'où te vient la connaissance des mystères?» question absurder.

Voyons si l'autre explication présente moins de difficults. D'après cette application, Olin adresse deux questions au géant: «1° D'où s'issettu l'origine des dieux 3° Dis-moi ce qu'il y a de plus vrai dans les ampatères des lotes et des dieux. D'abord que signifie de plus ruizi Un mystére ou une vérêtie écable au comamu des hommes, n'ex-telle donc pas tonjours vraie? nos vérité pent-file étre plus vraie qu'une autre Ensuite, ne sersit-il pas shaunde de la part, de Père des dieux et des hommes, d'adresser à Vafhérdairi deux questions au la fois? Si Odin adressait deux questions au géant, il findarit qu'il y est auns deux réponses; car, à deux questions si diverses, une seule et même réponse ne suffit pas; mais le géant ne donne qu'une réponse. La seconde explication ne vaut donc guère mieux que la première. Met-

tons maintenant sagdir à la place de srydu et tout s'éclaireirs. Odin dit, : D'où te vient cette connaissance sur l'origine des dieuz ) car fu series de réponde perfaiement léte (annasta) aux questions que je cit « adressées sur les mystères des lotes et des dieux. Vafilhendair répond : de sais him répondre aux questions sur l'origine des dieux et sies mystères de lotes, parce que j'ai fait des voyages, etc. »

Vens 174. — For Niftheim nedan. (Cf. fyr iord nedan; Thrymskvida; Voluspa, v. 8.)

VERS 175.— Il y a dans ce vers ce que les grammairiens appellent une construction enceintr (constructio pragnans). Le verbe deyin renferme en soi encore l'idée d'un autre verbe, fara. laquelle explique l'usage de l'adverbe hinnig: hinnig deyin est mis pour deyin ok fara hinnig.

VERS 181. — Holt (hois, forêt) désigne plus particulièrement une forêt sar la pente on le sommet d'une montagne. Holt a donc tout à fait la signification du mot latin saltas: c'est tantôt une hauteur couverte d'un hois, tautôt un bois sur une hanteur.

Vers 186. — Slétta himin (ciel uni, lisse) désigne le ciel désert, dépourru des étoiles qui en sont les ornements. On dit sétu siffa (argent uni), pour dire un vase d'argent qui n'est pas orné de basreliefs: car les bas-reliefs sont, pour ainsi dire, des aspérités sur la surface poile de l'argent.

Vens 187. — Fara cina, «atteindre, attraper quelqu'un qu'on a spoursuivi. « Fara et cinam, «tomber sur quelqu'un, le sarprendre. Vens 188. — Rédall (rougeur) ou diupridall (rougeur foncée) ou frédall (Skaldskaparmél, p. 223) signifie l'or. (Ynglingasaga, 5.)

Alfrédall (l'or des Alfes) désigne le soleil. Vens 189, — J'ai mis hina qui me semble être la véritable leçon; l'édition de Copenhague porte hana, et l'édition de Stockh. hann.

Vers 190. — Rida (fouler en chevauchant) se construit avec l'accusatif du lieu qu'on traverse. (Voyez Voluspa, v. 104, rida grand.)

VERS 196. — La construction grammaticale est thriar thiodar meyra
Mogthrasis falla thorp yfir, strois compagnies de filles de Mogthrasis
svolent au-dessns des haucaux.» Einer (lat. singalæ) toutes, plur. féni.
de eine.

VERS 207. - Vinna at rigthroti (travailler à la cessation du combat)

contribuer à faire cesser le combat, y mettre fin par une victoire

VERS 213. — L'allitération manque dans ce vers (Cf. Lokasenna, v. 160). Réka (renger, preside la cause de quelqu'un), se construit avec le génitif.

Vens 222. — Feigom, « destiné à mourir, annonçant la mort.»

Versa 233. — Ragua rék a la même signification que tria rek. Rek (extrémité, commencement, fin ) a souvent été confondu par les poètes avec rêhr (crépusçule), et ragua rek est devenu synonyme de ragua rêhr, parce que la destinée des dieux était de périr dans le crépuscule das monde. (Voye. Fâlapad.)

Vers 225.—At deila eitt vid eina (latin certare de aligua re cum aliquo.) Vers 225.— Ver (lat. eir, homme) ae dit aussi des dieux. Les hommes sont quelquefois appelés menskir mena (hommes humains). Vovez Grimnismal, strophe 31.

# NOTES EXPLICATIVES.

Vass 3. — Le but du voyage d'Olin n'était pas d'aller consulter le géant et de a'instruire auprès de lui, mais d'apprendre si Vaffirdulei était aussi asvant qu'on le dissit. Antiquité a la même signification que mystères d'Olin. (Vayer Volarpé. v. 35, l'atrod. p. 263.)—fote qui sait tout. (Voyer Volapé. v. 93.)

Vess. 5. — Odin est sommé le Pere des Combottants, parce qu'il est le chef des Monomaques (ciuberiar), e'est-à-dire de tous les héros qui, après leur mort, sont reçus dans l'athaile. (Voyes l'òlappà. v. 176.)
Vess. 7. — Frigg craint qu'Odin ne soit vaincu par la ruse, ou par la force cosprorlle, ou enfin par la supériorité d'aprit de l'afhandair.

VERS Q. - Avoir beaucoup voyagé signifie « avoir beaucoup d'expé-« rience, connaître les hommes, être prudent et précautionné. » Odin nortait le surnom de Vidforull (qui a voyagé au loin; voyez Ynglingasaga, chap, 11), et de l'agr (circonspect); voyez v. 20. Cenx qui n'avaient iomais voyagé passaient, chez les Scandinaves, pour des hommes stupides. Le même mot heimsklegr (heimskulegr, heimski) signifiait casanier et stupide. (Voyez Hávamal, v. 20.) Dans le počme Hyndluliód, Ottar représenté comme un jeune homme faible d'esprit et ignorant, est surnommé hin heimski (Ottar du coin du feu), parce qu'il était toujours resté dans son pays. Anssi les Scaudinaves et surtont les Islandais, faisaient-ils de fréquents et longs voyages. Plusieurs d'entre enx eurent le surnom de Vidforli (qui a voyagé an loin), tels que, par exemple, Inguar, Brandr et Thorvald. Ce dernier après avoir parcouru la Grèce et la Palestine, mourut à Palteskov, en Russie. (Voy. Kristni-Saga, p. 102 et 104.) Au xv11° siècle un voyageur appelé Jon Ohesson, fut surnommé Indiafari, parce qu'il avait pénétré jusque dans les Indes Orientales; il mourut en 1679. L'histoire de sa vie et de ses voyages, écrite par lui-mêmo, mériterait bien, ce me semble, d'être publiée, quoique notre voyageur n'ait point fait d'études et que son style soit antique. (Voyez Voyage en Islande fait par ordre de Sa Majesté Danoise, t. III, p. 73.) Au moyen âge, les Islandais qui se livraient aux études visitaient ordinairement l'université de Paris, et jonissaient, après leur retour dans leur patrie, du titre honorable de *Paris-klerkr* (elere parisien).

VERS 10. — Odin, pour dissiper les craintes de sa femme, dit que la prudence qu'il avait acquise dans ses voyages, et l'habileté qu'il avait de mettre à l'épreuve les autres, le garautiraient de tout accident. VERS 14. — Appaies sont les décesses ou les femmes des Ases.

VERS 15. — Odin comme dieu suprême est nommé Aldafödr (Père

dn monde, ou de l'univers, ou Père des hommes).

VERS 19. — Le père d'Imr est Vasthrûdnir. Imr est un nom de loup on de géant (Skaldskap. p. 222). Les Scandinaves se nommaient quel-

quefois pére de tel ou tel, surtout quand leurs fils s'étaient déjà illustrés par quelque grande action. Le plus souvent, ils se nommaient fil de tel ou tel, comme Haldorson, Petron, Erisson, étc. Vzns 20.— Odin est appellé le Circonspect, le Précautional (Yggr),

Vzns 20.— Odin est appellé le Circonspect, le Précautonne (†ggr), parce que dans ses voyages au pays des lotes, et en entrant dans lenrs demeures, il était toujours sur ses gardes, suivant en cela un ancien précepte qui dit:

> Gåttir allar ådr gangi fram Um skygnaz skyli Thviat övist ör at sita hvar övinir sitia A fleti firir.

Avant de foire un pas en avant, Il faut regarder de tous côtés; Car on ne peut savoir si des eunemis ne sont pas En embuscade derrière la porte.

Le poëte a ehoisi exprès le nom de Circonspect pour indiquer qu'Odin avait si hien pris ses mesures d'avance, que, malgré sa prudènce ordinaire, il ne craignit pas d'entrer sur-le-champ, dans la demeure de Vafthràdair. (Cr. Yggiungr, Volanpa, v. 90.)

VERS 21. — Odin, en annonçant tout de snite le motif qui l'a amené chez Vafthrüdnir, trahit son impatience de connaître son antagoniste, et en même temps, sa confiance dans sa propre force.

VERS 25. — Vafthrüdnir preud les paroles que lui adresse l'étran-

ger pour une provocation à une lutte à mort, et il est disposé à accepter ce défi.

Vens- 29. — Odin prend le nom de Gangride (voyageur) pour ne pas se faire connaitre; il se tienet d'abord à l'entrée de la demeure ou dans le vestibule (voyez p. 283 note 33). Vaffirèdair l'invite à entrer dans la salle, et à se placer sur le banc qui, dans chaque maison, étair réseré au étraners.

VERS 36. - Vieillard parleur; voyez p. 284, note 36.

VERS 37. - Voyez Introduction, p. 252.

VERS 40. - Homme serère: voyez p. 284, note 40.

Vaxu 35. — Ninfacti (qui a la crinière luisante) est le cheral qui traine le char du jour. Il est le neilleur de tous les cheeues. De même que les Hindous placeinest dans le ciel d'Indra les individus les plus parfaits de toute esplec d'êtres de la création, de même les Scandinaves placeient aussi dans le ciel des Ates, les êtres qui passient pour les meilleurs dans leur gene. Ainin, les Ates aviant les meilleurs entre les meilleurs dans leur gene. Ainin, les Ates aviant les meilleurs eheraux, la meilleure épée, le meilleur navire, le meilleur pont, etc. (Veyer Vilaugh, Introd. p. 162.).

Vans 51.— Le cheval qui traine le char de la nuit sort par la porte de l'orient, parce que le soir, le soleil étant à l'occident, la nuit se tronve du côté opposé, et elle avance vers l'occident à mesure que le soleil retourne vers l'orient. (Voyez l'olaupal, v. 18.)

Vans 52. — Graudurus (voyez Válusyl, p. 233). Amener la noit aus Graudurus Vaisipure, est sanloque à ce que dit Hambere : L'aurere sannonce le jour à lugière et aux autres dieux. Ja nuit est amenée unx dieux, parce qu'on cropait que étésti principalement dans l'obscurité de la nuit que les dieux agissavient. La nuit, ordinairement plus longue que le jour dans la mythologie scandinave. (Voyez Válusyal, p. 221.) Cest la nuit qui senfanté le jour, elle est la mère primitive de tout ce qui existe. Cest aussi dans la nuit que se montreut les étoiles, et tous les phéromènes du ciri beréal qui révêlent la prinsauce des dieux, et passent quelquéois pour être ces dieux mêmes. Le jour, au contraire, est le temps où agit l'homme; c'est pourquoi il est dit, vera 44, que le jour est anneée un gour haunán.

Vens 53. - Le cheval qui traine le char de la nuit s'appelle Hrim-

fazi: ce nom signifie «qui a la crinire couverte du givre produit par la freidure de la miai. Pour expliquer le phésonnère de la roxée qui brille le mais sur les plantes, la mythologie imagine que l'écune qui dégoutte, pendant la misi, du mors de Hrimfaxi, et le givre seconé de la crinirée du cheval forment la roxée da matin. Use ante explication mythologique du même phénomène se trouve dans Voluspá, v. 55.

Veas 61. — Ilfing signific sans doute, comme elf (le fleuve), le fleuve par excellence.

VERS 63. — Sans jamais geler, il coulera éternellement : cette circoustance doit indiquer qu'il y oura toujours séparation entre les Ases et les lotes, et que tout commerce d'amitié entre eux est impossible.

VERS 68. — Les dieux sont appelés paisibles pour indiquer qu'ils ue sont pas les agresseurs, mais que l'agression provient de leurs ennemis.

Vers 70. — Suriar (le noir, la combustion) est le roi de Muspelheim ou du monde igné. Il est le principal eunemi des dieux, car c'est lui qui consumera le moude entier. (Voyez Völuspå, v. 205.)

VERS 72. - Vigridr (la plaine qui tremble au combat, sous les combattants) est le champ de bataille assigné par le sort ou la destinée anx dieux et à lenrs ennemis. L'expression assigné se rapporte à un ancien usage dont on trouve encore des traces dans les duels de nos jours. Si quelqu'un avait à venger une injustice ou une injure, la barbarie de ces temps lui permettait d'attaquer son adversaire partout où il le rencontrait. Plus tard, pour empêcher ces attaques brusques, et pour mettre plus d'ordre dans l'attaque et la défense, l'usage voulut qu'on sommat l'adversaire de se présenter, pour vider la querelle, dans un endroit qu'on lui désignait. On choisissait ordinairement pour lieu du combat, un banc de sable ou une petite ile dans la mer, afin que l'espace où l'on se battait fût aussi resserré que possible, et qu'aucun des combattants ne pût s'enfuir. Hôlmr est le nom d'un tel banc de sable; de là viennent les expressions skora à hôlm (provoquer en duel), hólmgánga (le duel), hólmgöngu lög (règlements sur le duel), etc. Quand on se battait sur la terre ferme, on avait soin de faire une espèce d'enclos en plantant des jalons de bois de condrier (haslastengr) tout autour de l'arèue assignée aux combattants. Le même usage fut observé avec les modifications nécessaires dans les combats où il y avait un plus " grand nombre d'adversaires de part et d'autre, (Cl. Herware Saga. chap. xix; Soga Holtonar Gods. chap. xix; Soga of Olofs k. Trygyas-ywi, chap. xixii, Dans Sigurdar Fafaisbana Krisda, II, 14, 15, Sigurd demande à Fafair: « Comment s'appelle Farbac (bolmr), où s'entre-choquent les éples sanglantes de Surtroet des Auss's Fafair r'épond: Elle s'appelle Oktopair (démolisseur).» Dans Volsungs-Saga, cette même arbee est nommée (Lishgaré, siaber) (file pas senore créé).

Vers 73. — Vashiruduir, pénétré de respect pour la science de l'étranger, le fait assooir à son côté sur le banc d'honneur qui, dans chaque habitation, était réservé au père de famille ou au maître de la maison, (Cf. Lokazenna, v. 44.)

VERS 81. — Les fils de Bor ou les Asses, speès avoir tu6 le géant Vimir (l'océan glacial primitif) ; créérent de sa chair Midgard ou la terre; de ses os, ils formèrent les rechers et les montagnes qui sont, pour ainsi dire, la charpente de la terre; de son crâne, ils firent la voite du ciel; et son lang on la partie liquide, devint la mer. (CC Féllapst, p. 26, v. 55.)

Vans 87, 88. — Máni, la luoe, est masculin, et sol. le soleil, est féminin dans les langues germaniques. (Voyer Vókunde, p. 223, note 17.) Il est à remarquer que la lune est nommée avant le soleil, comme la nuit avant le jour (voyez note 52), l'hiver avant l'été (voyez v. 105).

Vens 89. - Mundilfuri; voyez Notes philologiques, p. 285.

Vens 97. — Delliugr signifie «le petit jour, la petite pointe du «jour, le crépuscule du matin.»

VERS 98. — Norri signifie problablement « la brane, le crépuscule « du soir. » Niòreasund est le détroit de Gibraltar. (Voyez Ynglinga-Saga, chap. L.)

Vens 105. — Viadsvalr (qui a le souffle froid) est le vent du nord ou Borée.

Vens 106. — Sousudr (qui a l'haleine douce) est Zéphire.

VERS 1.3. — Vafibradinir suquel Gangridar avait adressé deux questions (sarotir, quel est le premier des Aues qui maquit, et quel est le premier des lotes qui fot formé), répond seolement à cette demière question qui le touche de plus près, parce qu'il est lui-mêune de la Frace des lotes. — Dans la riqueur des hiersi indique le temps où réguait le clasos, où les glaçous de venin, amontesée dans Milheim, n'étaient pas eccore fondus par les étincelles de Musphlieins; où les hivers es succédaient sans interruption. — drant que la terre fit crèté. c'est-è-dire avant que les Anes eussent toé 'mir appelé aussi Orgelmir (le vieillard primitif), et qu'ils cussent créé de la chair de ce géant l'Enceinte du Milseu on la terre (voyex vers 81). Le sang qui sortit du coreps d'mir it de par les Asse, remplit le monde entier. Les decendants de ce géant représentés icipar Thridgelmir (le vieillard robuste), fairent tous noyés; il ue resta que le peti-fils d'Orgelmir, appelé Bergelmir (très-rieux), qui se sauva dans une barque, c'et devint la sooche de la seconde race dça lotes. (Cf. Genes, xu. 7; Mahdhárate, Naishandanan.)

Ytas '11. — Les gouttes de venin répandues par les serpents de Nilheim (voge 184agd, v. 15.), formêtent les fleuve Elinogue dont les eaux croupissantes tombérent dans le vaste goulire (goulire-béant; voyes Yôlangd, v. 12) du chaos et se congelèrent. Les glaçous s'amoncélerent inojunas de plus en plus, et s'élevèrent centu à aux ettle hanteur, qu'ils furent atteints par les étincelles qui jailissaient du monde igné ou de Mugilhiem. De la glace sinsi vivilée auquit Yun'.

VERS 129. — Thurse est le nom appellatif des Iotes de la première race. On dit aussi Hrimthurse (géant couvert de glace ou de givre). VERS 132. — Un fils qui avait une tête à soi; c'est ainsi que je crois

VERS 132. — Un jus qui assat une tete a sot; e est ainsi que je crois devoir rendre le mot composé sérhófdadan dont la signification est difficile à exprimer en peu de mots. (Voyez Notes philologiques, vers 132.)

Vens 136. — Les mots : Toi, lote qui sais tout, expriment une légère ironie.

Vars 140. — Voyes note 113. — Vers 150. — Mesself (qui englouti la charogne) est un des noms métaphoriques qu'on donne à l'aigle. Ce mot répond, et pour le sens et pour l'étymologie, au mot sancerit ###OHTE; (Kenydde, mangeur de chair, aigle). L'aigle est le symbole on la personnification du vent. (Voyes Ilrigheivida, 1, 1; 70lasp4, v. 172). Les lotes qui président aux vents portest une, déponité d'aigle. (Voyes Sonrie-Edde, p. 151, 200). Horsrelg est un de ces lotes qui produit les vents par le lattement de sea aigle. D'appèr son uide analogue, il est dit dans les lattement de sea aigle. D'appèr son uide analogue, il est dit dans les lattement de sea aigle. D'appèr son tide analogue, il est dit dans les

poésies des Greca modernes, qu'un vautour, înpát, préside aux sents. (Yopez M. Faurvit. Chants populaires de la Grèce moderne, II, 36.). Aeráe; signifie en gree aigle et rent; en latin aquilo (aquilon) dérive de aquila (aigle) comme rulturnus (vent sud-est) de rultur (vautour). En hébreu, on dit let ailet du vent (ITA\* 1929), xxvvv.; 11.

Vars 151. — N'orde spartient à la racé des Vanes qui étaient les connemis des Aux Lorsqu'on di la pair, N'orde fint envoyé comme ouage à Augerd en échange de Henir. (Voyes Valuagé, p. 35q. Ya"gliqué-Song, chap. n'/ Il y acquit bientit unt de considération, que les Ases mirent sous sa protection les auschuizers et les encients sucrèes. N'orde habite Notain (encles des morires, port, haie), c'est-d-dire les basses côtes de la mér; il préside au veut et au remps favorable à la reche et à la nariestion.

VERS 157. — Les Vanes sont appelés intelligents. parce qu'ils savaient longtemps contrebalancer la puissance des Ases, et parce qu'ils excellaient dans certains arts, comme dans la magie, etc. (Voyez Vélaspd, v. 119.)

VERS 164. — La victime, est le monomaque qui est désigné pour se battre contre ses confèrres. Ce combat terminé, les morts et les blessés se relèvent sains et saufs, et tous viennent s'asseoir à la table du festin, pleins d'estime et d'amitié les, uns poor les autres.

VERS 168. — Il n'y a que les lotes et les dieux (Ases et Vanes), qui conuaissent les secrets ou les mystères du monde. (Voyez Vôlaspa, v. 242.)

Vens 174. — Neuf mondes; voyez Vóluspá, v. 7.

Vers 175. — Hel, est le nom de la fille de Loki (voyez Voluspu. v. 178); les dieux la précipitèrent dans l'enfer, où elle règne sur les morts. Hel désigne souvent l'empire des morts lut-même : c'est dans ce séjour que descendent, après leur décès, les femmes, les enfants, etles hommes qui ne sont pas morts en combattant. Les criminels ne restent pas dans le palais de Ilel, mais ils sont envoyés à Njibel, situal plus au mord et plus bas que Holpa de Holpa de

Vans 176. — Odin voyant que Valhardanir sait répondre à tontes les questions, devient un moment inquiet sur l'issue de cette joute d'appsit, dect assaut de asvoir. On inquiétude augmente surfout forqu'il apprend que le géant a visité les mondes, où il 'aest instruit dans tonts les mystères mais aussités, expeplenta que'la-mèmeit à fait suns ces mêmes vorgages, et qu'il est toujours sorti vainqueur des combats dans lecquésd à s'est engagé en mettant à l'épreure les forces de autres, il prononenc ces paroles propress à le rassaurer lui-même, et à jeter le trouble dans l'âme du géant; vidó aussi, j'ai beaucop voyagé, etc. Il adresse ensuite au géant une suite de questions qui sont plus difficiles que les premières, parce qu'elles se rapportent on ops à l'histoire du passé, mais aux érénements de l'avenir. Il lui demande d'abord quels sont les hommes qui resteront ca vie quand le terrille hiver appelé fimilariér viendra apporter la mort au geore humsin. (Voyes Vâlzad, v. 16.5)

VERS 180 et suiv. — La femme Lif (vie; cf. 7117, Éve) et son meri Lifthrairi (force vitale) échapperont à la mort en se réfugiant dans les chauds souterrains de la colline du géant Hoddmimir. Ils deviennent les parents du genre humain régénéré.

VERS 186. — Comment le soleil qui sera dévoré par le loup Fenrir, pourra-t-il revenir, après la renaissance du monde, dans le ciel dépourra de l'ornement des astres qui en sont tombés dans le crépuscule des dieux? (Voyer Volapsé, v. 232.)

VERS 188. - Alfrödall. (Voyez Notes critiques, v. 87.)

Vans 196. — Les filles de l'Iote Mégibrair sont toutes des génies tutélaires des hommes. Elles remplacent, dans le monde régénéré, les anciennes Nornes, et sont comme elles de la race des lotes. (Cf. Voluspé, latrod, p. 153.)

Vers 203. - Voyez Vóluspá, v. 249

Vans 204 et suiv. — Vidar est fils d'Odin et de la géante Gridur; il est appelé l'Ase muet, et passe pour être le plus fort des dieux après Thôr, Il venge la mort de son père Odin en taant le long Fenzir. (Veyez Fèlappé, v. szo.) Valí (puissant) ex fils d'Odin et de Riadur; il est habile à flutter et à tiere de l'arc; e'est lini qui, âgé d'une noit, a vengé la mort de son oncle Bildur en tosas Il fodir. (Voyez Fèlappé, v. 18.5). Molí, courage) et Mayai (foce) sont lis de Thôr; il sont les personnifications de la colère d'àse (às-modr), et de la force d'àse (às-modr), et la force d'àse (às-

VERS 212 et suiv. — Le Loup est le lonp Fenrir (Voyez Vôluspá, v. 180.) Vitair est un nom de loup (Skaldskaparmál. chap. 178), et désigne ici le loup par excellence, c'est-à-dire Fenrir. (Cf. Lokasenna, v. 156.)

Vess 216. — En adressant la dernière question à Vesthrudnir, Odin prend sa véritable forme divine comme père du monde, car il est sûr de vaincre le géant dans cette dernière épreuve. En effet, comment Vafhrudnir pourrait-il savoir ce qu'a dit Odin à l'occille de son ils Baldur, avant de porter ce héros au bicher qui devait le consumer ¿Céstait na severe qui n'était connu que d'Odin et de Baldur.

Vasa 200. — En voyant son hôte sous sa véritable forme divine, et en entendant proposer une question qui ne pouvait être faite ni résolue que par Odin lui-même, Valhrudnir reconnaît le père des Asse; il se sonmet à son vainqueur, et regrette d'avoir osé rivaliser de sagesse avec Odin, le plus sage de fous les êtres.

#### Ш

# LOKASENNA.

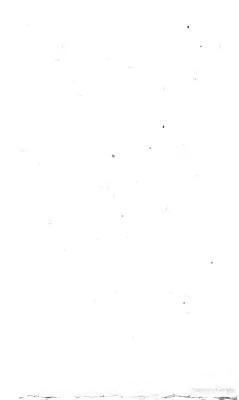

# INTRODUCTION.

#### CHAPITRE 1.

DU BUT DU POEME.

Le but du poéte, en composant Lokasenna, a été de lancer les traits du ridicule sur les dieux et les décesses de l'odinisme. Ce n'est donc point une tradition mythologique qui forme le sujet du poème; car, comment supposer que la mythologie se soit ridiculisée soi-mème, en dévoilant les faiblesses des divinités qu'elle a créées? Tout au contraire, notre poème est la critique, la satire et la négation de la mythologie; il présente le spectacle de l'ancienne religion du Nord, persillée par le scepticisme et la philosophie. De même que Lucien de Samosate et quelques uns des premiers apologètes chrétiens ont ridiculisé les dieux de la Grèce et de Rome, de même notre poète a tourné en dérision les dieux du paganisme scandianse.

Pour échapper à la responsabilité de ses paroles profanes et pour éviter le reproche d'impir et de blasphémateur, le poéte a mis ses sarcasmes contre les dieux dans la bouche du personnage mythologique de Loki. Ce personnage est très-bien choisi, parce qu'étant dieu luiméme, Loki peut faire des reproches aux Ases sans être ni impie, ni blasphémateur. De plus, Loki est représente dans la mythologie comme un être sinon hostile aux Ases, du moins toujours porté à leur nuire. Loki est donc, plus que toute autre divinité, propre à jouer le rôle d'accusateur ou de calominateur des dieux. Enfin, Loki passe pour être spirituel, malin et caustique, et c'était précisément un tel personnage que le poête devait mettre aux prises avec les Ases. La mise en scène de Loki est donc une fiction très-heureuse, parce qu'elle met à l'abri la personne du poête, et qu'elle contribue en même temps à la beauté et à la perfection du poème.

Le poête n'a pas été moins habile dans l'invention des circonstances où il a placé l'action du poème. En effet, pour que Loki puisse lancer ses traits contre les Ases, il faut d'abord qu'il trouve une occasion favorable; il faut que cette occasion se présente, quand tous les dieux et toutes les déesses sont réunis ensemble; il faut enfin que les circonstances mêmes amènent et provoquent les sarcasmes de Loki. Une semblable occasion se présentait naturellement dans un banquet, où les Ases et les Asynies étaient tous présents, où la gaieté des convives permettait l'enjouement et les railleries, et où l'exaltation de l'ivresse portait naturellement à l'injure et au sarcasme. Comme la mythologie scandinave faisait mention d'un festin donné aux Ases par l'Iote OEgir, notre poête a choisi ce mythe pour en faire le cadre de son poême. Le sujet de Lokasenna, ou la représentation poétique de l'idée et du but du poête, est donc de montrer Loki raillant les Ases et les Asynies au banquet donné par OEgir.

Notre poëme porte, dans les manuscrits, trois titres différents: on le désigne tantôt sous le nom de Lokaklepsa (morsure canine de Loki), tantôt sous celui de Lokasanna (dispute, sarvasmes de Loki), tantôt encore sous celui de Œgidarêkka (banquet d'Œgir). Cette diversité de titres prouve qu'aucan d'eux ne provient de l'auteur; car, précisément, parce que le poète n'avait pas mis de titre, on désignait son poème différemment les trois titres furent peu à peu consacrés dans la tradition, et enfin insérés dans les manuscrits. Les deux premiers titres énoncent le sujet du poème; le troisème ne désigne que les circonstances imaginées par le poête pour servir de cadre à son tableau. Parmi ces trois titres, nous avons choisi celui de Lokasenna comme exprimant le mieux, non-seulement le sujet du poème, mais aussi le but de l'auteur.

# CHAPITRE II.

DE LA DISPOSITION DES PARTIES DU POÈME.

La conduite de Lokasenna, ou en d'autres termes, le plan, le canevas de la fable de ce poëme, pourrait être esquissé de la manière suivante:

Loki sait que les Ases sont assemblés chez Ofigir à un banquet auquel il n'a pas été invité, parce qu'on can nait son esprit railleur et méchant. Il se propose de troubler la fête, et de satisfaire son penchant haineux, en injuriant les Ases assemblés. Loki se présente à la porte de la demuer d'Ofigir; il s'informe auprès du serviteur Eldir. des dispositions des convives : puis il entre dans la salle du festin, où il trouve bientôt occasion d'insulter les dieux les uns après les autres. Mais, à la fin, Thôr arrive et le menace de son marteau Miôlnir. Loki craignant la colère de Thôr, et ayant d'ailleurs atteint son but, se retire en poussant encore une imprécation contre l'amphitryon qui ne l'avait pas invité au festin qu'il donnait.

D'après les indications de ce plan, on voit que le poème se divise en trois dialogues ou trois actes. Le premier acte qui renferme l'exposition du drame, est un dialogue entre Loki et Eldir à la porte de la salle d'Œgir; strophes -5. Le second qui forme le nœud du poème, renferme le dialogue entre Loki et les convives; strophes 6-56. Enfin, le troisième ou le denoument de la pièce, contient le dialogue entre Loki et l'Ibor; strophes 5-64.

Les différents discons des interlocuteurs se suivent dans un ordre naturel, c'est-à-dire que chacun des personnages parle à propos. Pour montrer avec quel art le poête a su disposer et enchaîner les discours, il faudrait analyser tout son poéme. Nous nous contenterons d'analyser le premier dislogue, et le commencement du second qui forment l'exposition du sujet de Lokasenna.

Parswan Dalgoers.—Loki arrivé à la demeure d'Urgir, n'entre pas tout de suite; il veut d'abord sonder le terrain, connaître les dispositions des convives. Soupçonnant que les Ases parlent, en son absence, de sa méchanceté, et qu'ils se plaignent du mad qu'il lern fait chaque jour, il demande au serviteur Eldir sur quoi les dieux s'entretiennent à table. Ayant appris qu'ils parlent de leurs faits d'armes, et surtout de sa méchanceté sur laquelle il n'y a qu'une voix, il s'apprête à entrer dans la salle pour troubler la fête en insultant les convives. Eldir qui connaît le penchant de Loki pour la raillerie, l'avertit de se garder de dire des injures aux Ases, puisque tous se vengeraient sur lui dans leur colère. Blessé dans son orgœil par cet avertissement qui lui vient de la part d'un serviteur, Loki répond qu'il ne craint point les disputes, et qu'étant inépuisable en injures, il saura faire taire tout le monde, à commencer par Eldir lui-méme.

 Ce premier dialogue annonce nettement le caractère et l'intention de Loki. On devine facilement à quoi il faut s'attendre de la part d'un tel homme, quand il sera entré dans la salle du festin.

DEUXIÈME DIALOGUE. -- N'ayant point été invité au festin, Loki ne peut se faire admettre à table qu'en vertu des droits de l'hospitalité. C'est pourquoi il dit aux convives qu'il a fait une longue marche; et feignant d'être altéré de soif et de fatigue, il demande avec instance un . verre d'hydromel pur. Les Ases, mécontents de l'arrivée du nouvel hôte qu'ils ne peuvent pas refuser sans forfaire à l'hospitalité, en prennent humeur et gardent un silence absolu. Loki fait semblant d'ignorer la cause de leur silence, et comme s'il était fâché du peu de prévenance qu'on lui témoigne, il rappelle la société aux devoirs de l'hospitalité, et demande qu'on lui assigne une place au banquet, ou qu'on le renvoye insolemment. Bragi qui, en sa qualité de Mercure ou d'Apollon scandinave, est l'interprète des Ases, adresse le premier la parole à Loki; il lui dit sèchement que les dieux, connaissant bien quels sont leurs amis et leurs ennemis, n'ont garde de lui accorder une place à leur banquet. Loki fait semblant de mépriser ces paroles de Bragi; et sans lui répondre, il s'adresse à Odin comme au plus âgé et au plus distingué des Ases. Il lui rappelle qu'autrefois ils se sont tous deux juré fraternité sur leur sang, et qu'à cette occasion Odin a fait vœu de ne jamais accepter l'hospitalité, si elle n'était pas offerte en même temps à son compagnon. Loki reproche ainsi à Odin, d'une manière indirecte, son manque de parole; et il le somme, en vertu de son vœu, de lui accorder comme droit ce qu'on ne voulait pas lui accorder comme faveur. Odin, ohligé de convenir d'avoir fait le vœu, et craignant d'ailleurs de voir troubler la paix dans la demeure sacrée d'Œgir s'il refusait de faire droit à Loki, ordonne à son fils Vidarr d'aller assigner une place au nouveau convive. Loki, ayant été admis à table, boit à la santé des Ases et des Asynies, non par hienveillance ou en reconnaissance de la faveur qu'on vient de lui faire, mais pour avoir occasion de se venger de Bragi. En effet, Loki boit à la santé de tous les convives, excepté à celle de cet Ase qui lui avait refusé une place au banquet. Bragi désirant se réconcilier avec Loki, lui offre en réparation d'honneur une épée et un cheval; mais pour ne pas avoir l'air de s'humilier devant le nouvel hôte, il veut faire croire aux convives qu'il fait cette concession dans l'intérêt de la société, uniquement pour prévenir que Loki ne dise des injures aux Ases et aux Asynies. Cependant Loki, qui brûle d'impatience de railler les dieux, tourne en ridicule les paroles de Bragi : ses sarcasmes provoquent les répliques des convives qui, pour se défendre les uns les autres, attaquent Loki par des reproches, et augmentent ainsi, en l'irritant, sa verve caustique et son insolence.

C'est ainsi que Loki trouve occasion de persifller successivement les Asynies et tous les Ases réunis au banquet, jusqu'à ce qu'enfin l'arrivée de Thòr, ou la dernière péripétie du nœud dramatique, amène naturellement le dénoûment du poème.

### CHAPITRE III.

#### DE L'INTÉGRITÉ DU POÈME.

Quand on a bien saisi le véritable point de vue sous lequel Lokasenna doit être envisagé, on est naturellement surpris de trouver au commencement et à la fin de ce poême, des morceaux en prose qui ne peuvent être de la main de notre poête. En effet, l'introduction en prose ne 'saurait être une partie intégrante de Lokasenna; car, pourquoi le poête aurait-il composé deux introductions à son poëme, une en prose et une autre en vers? L'introduction en vers qui se trouve dans la première partie ou dans l'exposition de Lokasenna, indique suffisamment les circonstances qu'il faut connaître pour comprendre le poème. En effet, dans la première strophe, il est dit que les Ases sont assemblés à un banquet; dans la troisième, on voit que le banquet se donne dans la demeure d'OEgir; dans la enême strophe, Loki annonce son intention de railler les dieux; enfin toutes les personnes présentes

au banquet se font connaître successivement au lecteur à mesure, qu'elles disputent contre Loki. Les détails donnés dans l'introduction en prose sont donc entièrement inutiles. Il est méme absurde de croire que les détails sur la mythologie aient été donnés par l'auteur de Lokasenna; car, si le poête avait eu besoin, pour se faire comprendre, d'instruire d'abord ses auditeurs dans la mythologie, il se serait donné un grand ridicule en composant un poème qui ne paraît spirituel qu'à celui qui connaît bien les mythes auxquels il fait allusion.

Il y a plus : non-seulement l'introduction en prose est inutile, mais elle est même entièrement déplacée et fausse dans ses indications. En effet, loin de placer le lecteur dans le véritable point de vue de Lokasenna, cette introduction ne fait que rendre le poeme inintelligible, en indiquant des circonstances qui contredisent directement celles qui ont été imaginées par le poête. Ainsi il est dit dans l'introduction, que Loki, ayant tué au banquet d'OEgir le serviteur Fimafing, s'enfuit et fut poursuivi par les Ases jusqu'à l'entrée d'un bois; que les Ases revinrent ensuite reprendre leurs places au banquet; que Loki retourna aussi, et qu'alors eut lieu ce qui est raconté dans notre poême. Tous ces détails sout en contradiction avec eux-mêmes et avec les circonstances indiquées par le poête. En effet, comment admettre que Loki, après avoir été poursuivi par les Ases, vienne se livrer lui-même à leur vengeance? Si Loki a déjà assisté auparavant au banquet, comment peut-il encore dire dans notre poëme (v. 14) qu'il veut voir le lanquet? Comment s'expliquer les dispositions d'esprit des Ases,

au moment où Loki entre dans la salle? Pourquoi les Asen ne disent-ils mot du meurtre de Fimafing? Pourquoi sont-ils si pacifiques, eux qui quelques moments auparavant ont, suivant l'expression de l'auteur de la préface, secoué leurs boucliers, et poussé des cris contre Loki?

Enfin, ce qui prouve jusqu'à l'évidence que l'introduction n'est pas de la main du poëte de Lokasenna, ce sont les mots : « Comme il vient d'être raconté » qu'on lit dans cette même introduction. Ces mots se rapportent an récit qui fait le sujet du poeme intitulé Hymiskvida; et dans le recueil de l'Edda, Hymiskvida précède immédiatement le poeme Lokasenna. Il est donc évident que Introduction en prose n'a été composée que dans le temps où le recueil de l'Edda existait déjà, ou, ce qui est plus probable, au moment même où ce recueil fut formé. D'après cela, il est très vraisemblable que l'auteur du recueil de l'Edda est aussi l'auteur de notre introduction (cf. pag. 14). Ge qui vient encore à l'appui de cette opinion, c'est que la préface de Lokasenna est écrite dans le même style que les préfaces des autres poésies de l'Edda. Comme ce style diffère entièrement de celui des poêmes eux-mêmes, nous sommes en droit d'admettre que toutes les préfaces ont été rédigées par l'auteur du recueil de l'Edda, et que, par conséquent, l'introduction de Lokasenna ne fait pas non plus partie intégrante de ce poëme.

Quant aux mots insérés par forme d'explication, entre les strophes 5 et 6, 10 et 11, 52 et 53, 56 et 57, ils ne sont pas plus de là main de notre poète que l'introduction en prose. En effet, toutes ces explications sout superflues, elles sont écrites dans le même style que la préface; et trabissent, par conséquent, le même auteur. Nous devons faire la même remarque au sujet du mot kuad qu'on lit après le nom des interlocuteurs, en tête de chaque strophe. Ce seul mot change la forme animée du dialogue en la forme aride d'un procès-verbal (cf. p. 21); on doit donc présumer que ce mot n'est pas non plus de la main du poète, mais qu'il a été ajouté au texte par l'auteur du recueil de l'Edda.

Il nous reste à examiner l'authencité du morceau en prose placé à la fin de Lokasenna. Ce morceau ne saurait faire partie de notre poême, parce qu'il en contredit la disposition et le but. En effet, si le récit de la punition de Loki (le sujet de ce morceau) faisait partie intégrante de Lokasenna, ce poême changerait entièrement d'aspect; car, dans ce cas, la retraite de Loki serait à considérer comme la péripétie, et sa mort comme la catastrophe du drame; ce qui, comme nous l'avons vu, est contraire à l'intention du poête. D'ailleurs, comme le morceau est écrit dans le même style que l'introduction, on doit aussi présumer qu'il a été rédigé par le même auteur. Cet auteur, connaissant la fin tragique de Loki, et se rappelant la prédiction de Skadi dans la strophe 49 de Lokasenna, a cru embellir ce poëme en y ajoutant à la fin le récit dont nous parlons. Il ne s'est pas aperçu que par cette addition, il ne faisait que défigurer l'œuvre du poête. En général, les deux morceaux en prose ajoutés à notre poème n'ont aucun mérite littéraire. Nous y apprenons seulement que selon la mythologie, les tremblements de terre étaient produits par les convulsions de Loki, Nous devons également au même auteur la connaissance du mythe sur la

mort de Fimaling. En faveur de ces deux notices qu'on ne trouve dans aucun autre écrit islandais, on peut donc bien lui pardonner d'avoir dénaturé notre poème par des additions absurdes.

Si l'on retranche de Lokasenna tout ce que nous venons de signaler comme non authentique, ce poème se présentera comme une des meilleures productions de la littérature scandinave. En effet, le poête n'a pas seulement fait preuve de talent dans la disposition du poeme, il a aussi montré de l'habileté et du goût en donnant à son œuvre une forme toute dramatique. Lokasenna est bien dialogué, il est plein d'esprit, de saillies et de railleries mordantes; et, abstraction faite de quelques grossièretés qui tiennent à la rudesse des mœurs de l'époque, à part quelques négligeuces de style, ce poême ferait honneur même à un poête des temps modernes. L'auteur de Lokasenna avait nne connaissance parfaite du cœur humain. et l'on ne saurait douter que, s'il se fût trouvé dans des circonstances convenables, il n'eût été un excellent auteur dramatique.

## CHAPITRE IV.

#### DE L'ÉPOQUE DE LA COMPOSITION DU POEME.

Le poëme Lokasenna est moins ancien que Völnspå et Vafthrûdnismål; il est même moins ancien que la plupart des poésies de l'Edda. Le sujet de Lokasenna étant le persifflage de la mythologic, ce poëme n'a pu être composé que lorsque le paganisme du Nord tirait à sa fin; car ce n'est que lors de la décadence d'une religion que la philosophic ose s'attaquer aux croyances surannées.

L'an 999 de notre ère, Hiallti Skeggiasun qui avait embrassé le christianisme, chanta publiquement à Lôgberg, en Islande, une chanson (kvidling) contre les dieux scaudinayes, Cette chanson commençait par les mots:

> Vil ék eigi gud geyia, Grey thikkir mêr Freyia: Je n'ai garde d'aboyer après les dieux; Freyia, la chienne, me semble faite pour ça, etc.

Le prêtre Runôlf accusa Hiallti de blasphême (um godgd), et Thôrbiōrn, fils de Thôrkill, poursuivit le procès. Hiallti fut condamé comme sacrilège (förbangs madr um godgd) et envoyé en exil¹. L'été suivant, en l'an 1000, le parti chrétien prit le dessus en Islande, et le christianisme fut introduit dans le pays en vertu d'une loi décrétée à l'assemblée générale. Dès lors, le paganisme étant vaincu, ce ue fut plus un crime de ridiculiser les ancieus dieux. "

D'après cette donnée historique, on est fondé à croire que le poème Lokasenna a été compoé peu de temps avant que le christianisme etit triomphé en Islande. Les précautions que notre poète a prises pour se mettre à l'abri de toute accusation (voyez p. 303), prouvent que de son temps l'ancienne religion était encore dominante. De plus, les fréquentes allusions à des mythes dont la tradi-

<sup>1</sup> Kristnisaga, p. 66. Nialssaga, p. 160.

tion s'était déjà perdue du temps de Snorri, font croire que le poême a été composé à une époque où la mythologie était encore parfaitement connue, parce qu'elle était encore la religion de la majorité. Enfin plusieurs circonstances indiquent que le poête n'était pas chrétien. En effet, s'il avait été partisan de la nouvelle doctrine, il n'aurait pas pris tant de précautions ponr se soustraire à la responsabilité de son poeme, mais il se serait déclaré avec cette courageuse franchise des premiers chrétiens qui partout allaient au-devant du martyre. De plus, notre poête aurait attaqué le paganisme avec plus de haine et de violence; et cnfin, on trouverait dans le poëme au moins quelques traces de ce génie de l'Évangile qui ne se dément jamais dans les écrits des chrétiens de l'antiquité et du moyen âge. Au lieu de cela, tout annonce dans Lokasenna, que ce poême a été composé par un Islandais païen, mais incrédule et esprit fort, qui n'avait aucune haine contre les divinités de sa nation, et qui voulait seulement satisfaire sa philosophie et son esprit railleur et caustique, en ridiculisant ce que ses compatriotes adoraient. Nous devons donc admettre que notre poête a vécu dans le temps où le paganisme allait expirer, mais où cependant l'Évangile n'était pas encore la religion dominante. D'après cela, nous ne crovons pas nous tromper en disant que le poëme Lokasenna a été composé dans les dernières années du x\* siècle.

Il est vrai que le langage de notre poème, c'est-à-dire les formes grammaticales des mots, semblent lui assigner une date bien plus récente que la fin du x siècle. En effet, non-seulement les t se sont changés en  $\delta$  et les articles

définis sont devenus suffixes comme dans vommin, ûlfinn, etc.; mais on trouve même la construction : er bik sigli que (strophe 20), qui se rapproche entièrement du langage moderne. Cependant cette locution et les formes grammaticales qui viennent-d'être signalées, ne prouvent rien contre l'époque que nous avons assignée au poème, puisqu'elles peuvent être considérées comme des provincialismes, ou comme des particularités propres au langage du district qu'habitait le poête. En effet, les altérations de langage, avant de devenir générales, ou avant de pénétrer dans le langage littéraire, se montrent ordinairement comme provincialismes dans telle ou telle localité : et comme nous déterminons les époques d'une langue d'après le langage littéraire, les écrits qui renferment des provincialismes semblent toujours être d'une date postérieure à l'époque à laquelle ils appartiennent récliement.

Avant de terminer ce paragraphe, il importe de dire quelques mots sur le rapport qui existe entre Lokssenna et deux autres poëmes de l'Edda initulies Skirnigfor (voyage de Skirnir) et Harbardhiód (chant d'Harbard). Ces deux poëmes appartiennent au temps de la décadence du paganisme, à cette époque d'incrédulité qui a produit les Sarcaumes de Loki. Dans Skirnisfor on voit le fils de Niórdur, Freyr, tellement épris d'amour pour Gerdur, fille du géant Gymir, qu'il abandonne à son serviteur Skirnir ce qu'un héros scandinave a de plus cher, son épée, pour obtenir un rendez-vous avec l'objet de sa passion. Dans le poème Harbardsliód, Thôr, le plus fort des Ases, est exposé aux railleries de Harbard qui lui reproche sa fai-blesse et sa lichteté.

Ce qui prouve le rapport qui existe entre les trois poëmes, c'est qu'il y a dans Lokasenna des traits et des expressions qui se retrouvent dans Skirinisfor et Harbardsliód. Ainsi les vers de Skirnisfor:

Heill vêr thủ nû helldr sveinn ok tak vid hrîmkalki Fullom forns miadar.

répondent parfaitement dans Lokasenna (strophe 54), aux vers :

Heill ver thû nû Loki ok tak vid hrîmkalki Fullom forns miadar.

L'auteur des Sarcasmes de Loki avait sans doute en vue le poëme Skirnisför quand il dit, vers 168-171:

> Gulli keypta lêztu Gymis dôttur Ok seldir thitt svå sverd:

En er Muspils-synir rida myrk-vid yfir, Veizt-a thú thá vésall! bve thú vegr.

De plus, l'expression dans Skirnisför, strophe 40:

Segdu mër that Skirnir, ådr thû... Stigir feti framarr:

se retrouve dans la première strophe de Lokasenna :

Segdu that Eldir, svå at thů einugi Feti gångir framarr.

Ensin, les vers de la strophe 13 de Skirnisför :

Ok alt lif um-lagit

ont beaucoup de ressemblance, dans l'expression, avec les vers 192-193 de Lokasenna :

..... thër var î ârdaga Id liôta lif um-lagit. Notre poème renferme également quelques vers qu'on retrouve dans d'arbardslièd; ainsi les vers de Lokasenna 263 et 266: "

Sitst i handska thumlûngi hnuktir thû einheri Ok thôttiska thû thà Thòrr vēra

sont les mêmes dans Harbardsliôd :

Thêr var î hanzka trodit -Ok thottiska thủ thả Thorr vêra.

Do mame Perpression via pattr (Lokase

De même, l'expression rûg wettr (Lokasenna, v. 237, 245, 254), ressemble à l'expression inn ragi (Harb. strophe 26); et la locution êk munda this t hel koma (Harb. strophe 26), se retrouve dans : Hrungnisbani man thêr t hel oma (Lokas. v. 256).

Comme les ressemblances que hous venons de faire remarquer entre Lokasenna et les deux autres poèmes de l'Edda ne sauraient être fortuites, il faut admettre ou que Lokasenna a été imité dans le Voyage de Skirnir et le Chant d'Harbard, ou que ces deux poëmes ont fourni quelques traits et quelques expressions à l'auteur des Sarcasmes de Loki. En examinant de plus près Skirnisfor et Harbardsliôd, on découvre que les expressions qui leur sont communes avec Lokasenna ne sont pas empruntées, mais qu'elles leur appartiennent en propre, tandis que dans Lokasenna elles peuvent bien n'être que des imitations. Nous devons donc en conclure que notre poête a connu Skirnisför et Harbardsliod, et que par conséquent Lokasenna est postérieur à ces deux poëmes. Nous reviendrons sur la question de la date relative des trois poêmes, quand nous expliquerons le Voyage de Skirnir et le Chant de Harbard. Qu'il nous suffise, pour le moment, d'avoir

constaté que Lokasenna est postérieur de quelques années à Skirnisfor et Harbardslöd. Si, comme nous l'avons fait voir. Lokasenna appartient aux dernières années du x siècle, les deux autres poèmes doivent remonter aux premières années de la seconde moitié du même siècle.

# LOKASENNA.

OEgir, er öğro nafni hêt Gÿmir, hann hafði búit Asom öl, þá-ér hann hafði fengit ketil inn mikla, sem mú ér sagt. Til þeirar veilo tom Oßinn ok Frigg kona hans; börr kom eigi, þvíat hann var í Austrvégi; Sif var þar kona þórs, Bragi ok Bunn kona hans; Týr var þar, hann var einhendr, Fennsulfr seit hónd af honom, þá-ér hann var bundinn; þar var Nörör ok kona hans Skaði, Freyr ok Freyia, Vídarr son Oðins; Loki var þar, ok þíðunstumenn Freys, Beyggvér ok Beyla: mægt var þar Asa ok Alfa.

OEgir átti två þiðoustu-menn Fimafengr ok Eldir. Þar var lýsigull haft fyrir élda-líós; siálít barsk þar ól. Þar var gríðastafar milli. Henn lofoðo milót hverse göðir þiðousstu-menn OEgis voro: Loki mátti eigi heyra þat ok drap hann Fimafeng. þá skóto Æsir skiðido sína ok orpto at Loka, ok elto hann braut til skógar; én þeir fóro at drékka. Loki hvarf aptr ok hitti út Eldi, Loki kvaddi hann:

> SegSu þat, Eldir! svá at þú einugi Feti gångir framar: Hvat hêr-inni hafa at öl-målom Sigtíva synir?

# LES SARCASMES DE LOKI.

Œġir, qui porțait aussi le nom de Gymir, donna un banquet aux Ases après qu'il eut reçu le grand chaudron, comme il a été raconté. A ce festin vint Odin avec sa femme Frige. Thôr ne vint point parce qu'il était en orient; Sif, la femme de Thôr , y était, sinsi que Bregi ets a femme Idons; Try y était; il était manchot; le loup Penrir lui avait mangé la main Iorsqu'il s'était vu enchainé. Étaient encore présents Niordur et sa femme Skadi, Frey et Freyia, Vidar, fils d'Odin, Loki et les domestiques de Frey, Beyggrir et Beyla, et un grand nombre d'Ases et d'Alfes.

Ofigir avait deux serviteurs, Fimafing et Eldir, L'éclat de lor éclariat le palais au lieu et la humère da feu; la bière se versait d'elle-même dans les coupes; c'éstait là un endroit sacré. On louait beaucoup les serviteurs d'Ofigir; Loki ne voulut point entendre ces louaeges, et tua Fimafing. Alors les Assa secouèreul leurs boucliers, poussèrent des cris contre Loki, et le ponsuivrent jusqu's l'aettré d'un bois. Duis ils revirent à boire. Loki retourna aussi; et ayant rencontré Eldir devant la porte, illui dit:

Dis donc, Eldir, sans que tu fasses un seul Pas de plus en avant,

De quoi parlent-ils là-dedans, dans leur discours de table,

21

Les fils des Dieux Combattants?

#### ÉLDIR kvad:

Of raph sin dæma, ok om rig-risni sina Sigtiva synir:

Asa ok Alfa, ër hêr-inni ëro, Mangi ër bër i orbi vinr.

LOKI kvad:

Inn skal gånga OEgis hallir î,

A þat sumbl at siå:

Ioll ok afo færi-ëk Asa sonom Ok blend ën þeim svå meini miö8.

ÉLDIR kvad: Veiztu éf þú inn-gengr Ægis hallir í

A þat sumbl at sià —

Hròpi ok rògi éf þú eyss â holl regin,
A ber muno bau berra bat.

LOKI kvad: Veiztu pat Eldir! ef við einir skulom, Sår-vrðom sakaz,

AuSigr vērSa mun-ēk î andsvörum — Ef þù mælir til margt.

Síban gékk Loki inn î höll-ina; en er þeir så, er fyrir voro, hverr inn var kominn, pögnobo þeir allir.

LOKI kvad:

byrstr ēk kom þessar hallar til Loptr um långan veg!

Aso at bibia, at mër einn gëfi.

Mæran drykk miabar.

#### LES SARCASMES DE LOKI.

ELDIR dit:

323

Ils devisent sur leurs armes et sur leur valeur guerrière, Les fils des Dieux Combattants.

De tous les Ases et Alfes qui sont là-dedans, Pas un ne parle de toi en ami.

LOKI dit:

Il faut entrer dans les salles d'Œgir, Pour voir ce banquet.

Chez les fils des Ases je vais porter le tapage et le scandale, Et mêler ainsi le fiel avec l'hydromel.

ELDIR dit:

Songe bien que si tu entres dans les salles d'OEgir
Pour voir ce banquet,

Et si tu verses l'opprobre et l'injure sur les Grandeurs 15.

Elles sauront s'essuyer à toi. [bénignes,

LOKI dit : Songe bien , Eldir, que si nous escrimons l'uff contre l'autre En termes injurieux ,

Je saurai être inépuisable en répliques— Si tu dis un mot de trop.

Ensuite Loki entra dans la salle; mais ceux qui s'y trouvaient, voyant qui était entré, se turent tous à la fois.

LOKI dit:

Altéré de soif, je suis arrivé dans cette demeure Après une longue marche; Lopte prie les Ases de lui donner seulement

Lopte prie les Ases de lui donner seulemen Un coup d'hydromel pur.—

2

Hvî þegit-ér, svá þrûngin goð,

At për mæla në mego 8?

Sēssa ok stabi velit mēr sumbli at, Ēba heitib mik hēban!

Sēssa ok staši velia pēr sumbli at Æsir aldregi:

þvíat Æsir vito hveim þeir alda skulo Gamban-sumbl um-gēta.

LOKI kvad:

Mantu þat, OSinn! er við í árdaga Blendom blóSi saman,

5 Olvi bergia lêztu eigi mundo Nêma okkr væri bá\u00e3\u00f3om borit.

Rîstu pâ, Vibarr! ok lât Ulfs fobur Sitia sumbli at

SîSr oss Loki kveSi lasta-stōfum Œgis hōllo t.

þá stóð Viðar upp ok skenkti Loka; en áðr hann drykki, kvaddi hann Aso-na:

Heilir Æsir! heilar Asynior! Ok öll qinheilög qoδ!

Nēma sā einn áss, ēr innar sitr Bragi bekkiom â.

BRAGI kvad:

Mar ok mæki gēf-ēk þēr mins fiår,

Ok bætir þēr svå baugi Bragi:

| LES | SAL | 3 C. | ISM | IFS. | DE | LOK | ı |
|-----|-----|------|-----|------|----|-----|---|

Pourquoi gardez-vous le silence? Dieux si bouffis de morgue 25 Oue vous ne pouvez parler!—

Désignez-moi un siége et une place à ce banquet, Ou renvoyez-moi d'ici.

BBAGI dit :

Désigner un siège et une place à notre banquet!— Jamais les Ases ne le feront;

Car les Ases savent bien à qui ils doivent Faire partager leur banquet joyeux.

LOKI dit :

T'en souviens-tu, Odin; lorsque nous deux, autrefois, Nous mélàmes notre sang ensemble;

Jamais, disais-tu, jamais tu ne goûterais de l'aile,
A moins qu'elle ne fût offerte à nous deux ensemble.

Lève-toi, Vidar, et laisse le père du Loup Prendre place au banquet,

Afin que Loki ne nous parle pas en termes injurieux Dans la demeure d'OEgir.

Vidar se leva, et versa à boire à Loki qui, avant de boire

Ases! à votre santé; à votre santé, Asynies!

A la santé de vous tous, Dieux très saints!

Excepté ce seul Ase, ce Bragi qui est assis Au fond, sur son banc.

BRAGI dit:

Je te donne un cheval et une épée de ma propriété; Bragi te fait ainsi réparation avec l'écu,

65

Sibr þû Asom öfund um-gialdir. -Grembu eigi gob at ber!

LOKI kvad:

Iôs ok armbauga mundu æ vēra Beggia vanr, Bragi!

Asa ok Alfa, êr hêr-inni êro,

bû ërt við vig varastr

Ok skiarrastr við skot.

RRAGI kvad -

Veit-ëk ëf fyr utan værak, svå sem for innan emk, Œgis höll um-kominn,

Höfu8 þitt bæra-ēk î hendi mēr,

Lyki-ēk þēr þat for lýgi. LOKI kyad:

Sniallr ērtu î sēssi, skal-atto svâ giōra

Bragi bekk-skrautuor! Vēga þû gakk ēf þû reiðr sêr;

Hyggz vætr hvatr fyrir. IDUNN kyad:

Biδ-ēk, Bragi! barna sifiar duga

Ok allra osk-maga, At bû Loka kvedir-a lasta-stöfum

Œgis höllo í. LOKI kvad:

þegi þû, Ibunn! þik kvēd-ēk allra kvēnna Vēr-giarnasta rēra;

Sitz þú arma þina lagSir itr-þvegna Um þinn bróður-bana.

Afin que tu ne portes pas rancune aux Ases.— N'irrite point les dieux contre toi!

LOKI dit:

Un cheval et un écu! jamais tu n'auras que faire De l'un ou de l'autre , ô Bragi!

Toi, d'entre les Ases et les Alfes qui sont ici présents,

Le plus précautionné contre le combat! Le plus effarouché à la vue d'une lance!

BRAGI dit:

Certes! si pour me battre et non pour assister au banquet, J'étais venu dans la demeure d'OEgir,

Je porterais ta tête dans ma main, — Je te payerais ainsi de ton mensonge.

LOKI dit:

Tu es impétueux dans ton fauteuil! — Il ne faut pas en Magnifique Bragi, qui es trop sédentaire! [user ainsi,

Va donc te battre pendant que tu es encore courroucé; Car. « homine en colère ne craint pas le diable. »

IDUNN dit:

Je t'en prie, Bragi! au nom de nos enfants, De tous les fils qui sont encore dans nos vœux :

N'irrite point Loki par des injecs, Dans la demeure d'OEgir.

LOKI dit:

Tais-toi, ldunu! — Je te déclare de toutes les femmes La plus lascive,

Depuis que tu as serré dans tes bras par trop lavés Le meurtrier de ton frère,

83

IDUNN kvad:

Loka ēk kve&k-a lasta-stōfom Œgis hōllo t:

Braga čk kyrri biôr-reisan; Vil'k-at-čk at i8 rei8ir vēgiz.

GEFION kvad:

Hvî iδ Æsir tveir skuloδ inni hêr Sâr-yrδom sakaz!

Loptki þat veit at hann leikinn er, Ok hann fiðrgöll fria. LOKI kvad:

þegi þû, Gefion! þëss mun-ëk nú gëta Ér þik glapþi at gē8i

Sveinn inn hvîti, ër pik sigli gaf, Ok pû lagSir lær yfir.

ODINN kvad:

Orr ērtu, Loki! ok örviti, Ēr þû fær þēr Gefion at gremi; þviat aldar örlög, hygg-ēk hon öll um-viti

Iafn-giörla sem ēk. LOKI kvad:

þegi þú, OSinn! þú unnir aldrégi Deila vîg mēð vērom:

Opt þú gaft þeim er þú gefa skyldir-a Enom slævorom sigur.

ODINN kvad:

Veiztu ël ëk gaf þeim-ër ék gêfa nê skylda Ënom slævorom sigur!—

#### LES SARCASMES DE LOKI.

329

75

IDUNN dit:

Je ne répondrai point par des injures à Loki, Dans la demeure d'OEgir.

J'apaiserai Bragi excité par la bière;

Je ne veux pas que vous vous battiez ainsi irrités.

GÉFION dit:

Comment! deux Ases se quereller ici dans la salle, Et se dire des injures!—

Lopte ne s'aperçoit pas qu'il est trop enjoué

Et que sa pétulance l'emporte. LOKI dit :

Tais-toi, Gésion, ou je vais raconter

Comment t'a éblouie

Ce brillant jeune homme qui t'a fait présent d'un collier, so

Et que tu as fait passer sur tes cuisses.

ODIN dit:

Tu es un fou, Loki, et un insensé, De porter Géfion à la rancune contre toi;

Car elle connaît, je pense, en entier la destinée de chacun,

Aussi parfaitement que moi-même.

LOKI dit:

Tais-toi, Odin; tu n'as jamais su

Bien décider du sort des combats entre les hommes.

Souvent tu as donné à qui tu ne devais pas la donner, La victoire au moins courageux.

ODIN dit :

Sais-tu que j'aie donné à qui je ne devais pas la donner, « La victoire au moins courageux?— Atta vētur vartu, for iör8 nē8an, Kŷr miölkandi ok kona, Ok hefir ph par börn af-borit, Ok hug8a-ēk pat ærgs a8al. LOKI kvad:

En pik sída koSo Sámseyio i,
Ok draptu á rétt senn rólor:
Vitka liki förSu vēr-þióS yfir,
Ok hugSa-ēk þat args aSal.
FRIGG kvad:

Orlógum ykrom skylit aldregi
Segia seggiom frå,
Hvat ið Æsir tveir drýgðut í ár-dagu;

Firriz æ forn rók firar. LOKI kvad:

þegi þú, Frigg! þú ért Fiórgyns mær, Ok hefir æ vér-giórn verit, Er þá Vea ok Vilia leztu þér, Viðris kvæn, Báða í baðm um-tekit.

FRIGG kvad:

Veiztu éf inni ætta'k Œgîs höllom î Baldri lîkan bur,

Ut pû nê kvæmir frå Asa sonom Ok væri på at þēr rei5om rēgit.

LOKI kvad:

Enn vill þû, Frigg! at ëk fleiri telia Mina mein-stafi:—

# Mais toi, pendant huit hivers, tu as été là bas, sur la terre,

| LES | SARCASMES | DE | LOKI. |  |
|-----|-----------|----|-------|--|
|     |           |    |       |  |

331

105

110

Une vache à lait et une femme, Et tu y es accouché plusieurs fois;

Et cela est, ce me semble, le propre d'un lâche. LOKI dit:

Tu as pratiqué, à ce qu'on dit, la magie noire à Samsey, Et tu as frappé aux portes comme les Valas:

Sous la figure d'un sorcier, tu volas par-dessus le peupledes-hommes.

Et cela est, ce me semble, le propre d'un làche. FRICC dit .

De vos aventures, vous ne devriez jamais parler

En présence des héros; siècles. ---Ni de ce que vous avez fait au commencement des

· Les hommes ne se reprochent point d'anciennes LOK L dit f fautes.

Tais-toi, Frigg; tu es la fille de Fiorgyne, Et tu as toujours été lascive :

Car toi, la femme de Vidrir, tu as tenu Ve et Vili Embrassés sur ton sein.

FRIGG dit:

Sais-tu que si j'avais ici, dans la demeure d'OEgir, Un autre fils comme Baldur.

Tu ne sortirais pas de chez les fils des Ases? On brandirait l'épée sur toi, insolent!

LOKI dit :

Veux-tu donc, Frigg, que je confesse encore d'autres De mes péchés?---

125

155

Ēk þvî rêð er þú rida ser-at Siðan Baldr at sölum.

FREYIA kvad:

Orr ërtu, Loki! ër pû y5ra telr Liôta lei5-stafi:

Orlög Frigg hygg ök at öll viti, þótt hún siálfgi segi.

LOKI kvad:

Þegi þû, Freyia! þik kann-ëk full-giörva Er-a þér vamma vant:

Asa ok Alfa ër hër-inni ëro

Hverr hefir piun hörr verit.

EBEVIA kvad:

Flå ër për tûnga, hygg-ëk at për fremr muni Ogott um-gala:

Reibir 'ro pēr Æsir ok Asynior : Hryggr muntu heim-fara.

LOKI kvad:

þegi þú, Freyia! þú ért fordæða Ok meini blandin miök:

Ok mundir þú þá, Freyia! frata.

NIORDR kvad:

þat er vå-lítit þótt ser varðkur vers Fái hóss eðr hvars:

Hitt ër undr, ër åss ragr ër hêr-inn of-kominn Ok hefir så börn of-borit.

125

C'est par mes soins que tu ne verras plus Baldur Rentrer à cheval chez lui.

FREVIA do -

Tu es un insensé, Loki, de proclamer ainsi \*
Tes infames méchancetés:

La destinée immuable, Frigg la connaît en entier, je pense, Bien qu'elle ne le disc pas clle-même. LOKI dit:

Tais-toi, Freyia; je ne te connaîs que trop bien , Tu n'es pas pure de souillure; Les Ases et les Alfes , qui sont ici présents , Ont été tous tes galants.

FREYIA dit:

Ta langue est menteuse, mais je crois que bientôt Elle fera un cri de douleur;

Les Ases et les Asynies sont irrités contre toi : Tu ne rentreras pas joyeux à la maison.

LOKI dit :

Tais-toi, Freyia; tu es noircie de forfaits

Et toute pétrie de méchanceté, [bénignes.—

Depuis que tu enchantes ton frère et les Grandeurs 130

Et après cela, Freyia, tu oses encore brailler!

NIORDUR dit:

Cela est peu étonnant, si les dames choisissent Pour galant un tel ou un tel :

Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'un Ase làche soit entré Et qu'il soit accouché plusieurs fois. [ici, 135

130

155

LOKI kvad:

þegi þú, Niórðr! þú vart austr hêðan Gisl um-sendr at goðom: Hýmis meyjar hölðo þik at hland-trogi Ok þér í munn migo.

NIORDR kvad:

Sû ëromk likn ër ëk var'k långt hêδan Gisl um-sendr at goδom:

þå ēk mög gat þann ēr mangi fiår. Ok þikkir så Asa iaδarr. LOKI kvad:

Hættu nû, Niōrőr! hafðu à hôfi þik, Mun'k-a-ëk því leyna lengr; Við systor þinni gaztu slíkan mög —

Ok þēr-a þô ono vērr.

TYR kvad: Freyr ër beztr allra ball-riδa, Asa görδom î;

Mey hann nê grætir, nê mans kono, Ok leysir ôr höptom hvern. LOK! kvad:

þegi þû, Tŷr! þû kunnir aldregi Bēra tilt mēδ tveim :

Handar ennar hægri mun-ëk hinnar geta, Er ber sleit Fenrir frå.

TYR kvad:

Handar ēm-ēk vanr, ēn þù Hrôδrs-vitnis, Ból er beggia þrá :

145

155

LOKI dit:

Tais-toi, Niordur; on t'a envoyé d'ici en Orient Comme ôtage aux dieux;

Les filles d'Hymir t'ont pris pour un baquet à urine, Et t'ont pissé dans la bouche.

NIORDUR dit:

Ce qui me console d'avoir été envoyé loin d'ici Comme ôtage aux dieux .

C'est que là, j'ai engendré un fils qui est aimé de tout le Et qui passe pour le chef des Ases. [monde, LOKI dit:

C'est assez, Niordur; ne dépasse pas la mesure, Sans cela je ne pourrai plus longtemps cacher

Que c'est avec ta sœur que tu as engendré ce fils,

Ce qui, pourtant, n'est pas le pire de ce qu'on

TYR dit: [attendait de toi.

Frey est le meilleur de tous les preux chevaliers,

Dans les enclos des Ases:

Jamais il n'a fait pleurer une fille ni une femme mariée, 150

Et il affranchit chacun de la servitude.

LOKI dit:

Tais-toi, Tyr; tu n'a jamais su Réconcilier deux adversaires : Parlerai-je de ta main droite

Oue t'a enlevée Fenrir!

TYR dit:

Je regrette ma main, et toi tu regrettes Hrodurs-vitnir; Notre perte est douloureuse à l'un et à l'autre :

170

175

Ulfgi hefir ok vēl ēr î böndom skal Biba ragna rökrs.

LOKI kvad:

þegi þû, Tŷr! þat varð þinni kono At hon åtti mög við mēr :

> Oln në pennîng hafbir bû bess aldregi Vanrêttis, resall!

> > FREYR kvad:

Ulf sê-ēk liggia ár-ôsi for Unz riùfaz regin :

> því mundo næzt, nēma þú nú þegir, Bundinn, bóla-smiðr!

> > LOKI kvad:

Gulli keypta lêztu Gŷmis dôttur, Ok seldir þitt svá svērδ :

En êr Muspēls-synir riba Myrkvib yfir, Veizt-a þû þâ, tēsall! hve þû vēgr.

BEYGGVIR kvad: Veiztu, êf êk öbli ætta'k, sem Ingunnar-Freyr, Ok svá sællikt sētr,

Mergi sınæra mölda-ēk þå mein-kråko Ok lemda alla i libo.

LOKI kvad :

Hvat ër þat ið litla, ër ëk þar lögra së'k Ok snapvist snapir?—

At eyrom Freys mundo æ vēra Ok und kvērnom klaka.

#### LES SARCASMES DE LOKI.

Le Loup n'est pas bien non plus dans ses fers , Il attendra jusqu'au crépuscule des Grandeurs.

LOKI dit:

Tais-toi, Tyr! il est arrivé à ta femme D'avoir un enfant avec moi :

Tu n'as pas reçu un chiffon, pas un denier Pour dédommagement, pauvre homme!

FREY dit.

Je vois le loup qui, à l'embouchure du fleuve, reste en-Jusqu'à ce que les Grandeurs succombent. [chaîné 165 Si tu ne te tais, tu seras attaché

Auprès de lui, auteur du mal!

LOKI dit:

Tu as fait acheter avec de l'or la fille de Gymir, Et abandonné ainsi ton épée :

Mais quand les fils de Muspil traverseront la forét Noire, 170 Alors tu ne sauras pas, pauvre homme! comment

BEYGGVIR dit: [combattre.

Sais-tu que, si j'étais de grande condition comme Ingunnar Et si j'avais un siége aussi magnifique, [Frey, Je te broyerais plus mou que la moelle, malheureuse cor-

te broyerais plus mou que la moelle, malheureuse cor-Et je te romprais tous les membres? [neille, 173

. LOKI dit:

Quelle est donc cette petite créature que je vois blottie

Et qui ouvre son bec parasite? [là-bas,
Il yeut toujours être pendu aux oreilles de Frey,

I veut toujours être pendu aux oreilles de Frey Et grommeler entre ses dents.

195

BEYGGVIR kvad:

Beyggvir čk heiti, čn mik bráδan kvčδa Goδ öll ok gumar.—

því ēm-ēk hêr hròbigr at drekka Hrôpts megir Allir öl saman.

LOKI kvad:

þegi þú Beyggvir! þú kunnir aldregi Deila með monnom mat:

Ok pik î fletz strâ finna nê mâttu bâ-êr vâgo vērar.

HEIMDALLR kvad:

Olr ērtu, Loki! svá at þú ērt örviti,

Hvî nê lezt-a þú, Loki!

þvíat ofdrykkia veldr alda hveim Ēr sîna mælgi në man-aδ.

þegi þû, Heimdallr! þer var í árdaga

Iδ liôta lif um-lagit; Aurgo baki þû munt æ vēra

> · Ok τaka τότδι goδa. SKADI kvad:

Lètt er per, Loki! mun-attu lengi svå Leika lausom hala:

þvíat þik â hiörvi skolo ins hrim-kalda magar Görnom binda, goδ.

LOKI kvad:

Veiztu, ēf mik à hiōrvi skolo ēns hrîm-kalda magar - Gōrnom binda goδ —

| LES | SARC | ASME | S DE | LOKE |
|-----|------|------|------|------|
|     |      |      |      |      |

BEYGGVIR dit :

Je me nomme Beyggvir, et ma promptitude est louce Par les dieux et les hommes :

Ce qui me ravit, c'est de voir tous les fils de Hropte Réunis au banquet.

LOKI dit:

Tais-toi, Beyggvir! tu n'as jamais su Répartir les vivres entre les hommes ;

Répartir les vivres entre les hommes :

Et caché dans la paille de ta couchette, tu n'as pas pu être

Lorsque les héros allaient au combat. [trouvé

HEIMDALLE dit:

Loki! tu es ivre, de sorte que tu as perdu la raison. Pourquoi ne cesses tu pas de boire, Loki?

Car l'ivresse produit dans chacun cet effet,

Qu'on ne s'aperçoit pas de son bavardage.

LOKI dit

Tais-toi, Heimdalle! au commencement des siècles, On t'a départi un maudit emploi:

Comme gardien des dieux, tu es condamné à les réveiller, Et à exposer ton dos à l'humidité de la nuit.

SKADI dit:
Tu es en bonne humeur, Loki; mais tu ne pourras plus
Agiter librement la queue, [longtemps

Car les dieux vont te lier au rocher, avec les boyaux De ton monstre de fils.

a LOKI dit :

Tu crois que les dieux vont me lier au rocher avec les 200
De mon monstre de fils! [boyaux

22.

215

220

Fyrstr ok öfztr var-čk at fiör-lagi þar's vēr â þiassa þrifom.

SKADI kvad:

Veiztu, ef fyrstr ok öfztr vartu at fiör-lagi þá-ér at þiassa þrifoð:

Frå minom reom ok vångom skolo þer æ köld rå\( \sigma\) koma. LOKI hvad:

Lêttari î mâlom vartu viố Laufeyiar son, bâ-ēr bû lêtz mēr â beổ binn boốit:

þá gékk Beyla fram ok byrlaði Loka í hrím-kalki miöð ok mælti :

Heill vēr þû nû, Loki! ok tak viδ krîm-kalkî Fullom forns miaδar;

Heldr hana eina lâtir mēδ Asa sonom Vamma-lausom vēra.

Hann tok við horni ok drakk af:

Ein þû rærir, ēf þû svá værir

Võr ok grõm at vēri: Einn ēk veit—svå at ēk vita pikkiomk. Hõrr ok af Hiòrriða—

> Ok var þat sä=inn lævisi Loki. BEYLA kvad:

Fiöll öll skiálfa, hygg-ék á för véra Heiman Hlórríða:

| LES | SAR | CASMES | DE | LOKE |
|-----|-----|--------|----|------|
|-----|-----|--------|----|------|

| Sache que j'ai été le premier et le plus terrible au | comba |
|------------------------------------------------------|-------|
| Lorsque nous attaquâmes Thiassi.                     |       |

SKADI dit :

| Si | tu as été le premier et | le | plus  | terrible au | combat, |
|----|-------------------------|----|-------|-------------|---------|
|    | Lorsque vous avez       | at | taqué | Thiassi,    |         |

205

Attends-toi à voir sortir de mes palais et enclos De pernicieux complots contre toi.

LOKI dit: [Laufey,

Tu étais plus aimable dans ton langage avec le fils de Quand tu le sollicitas à partager ta couche.—

Il faut nous rappeler cette aventure si nous devons en- 210 Confesser nos péchés. [tièrement

Cependant, Beyla s'avança et versa à Loki de l'hydromel dans une coupe de glace, en disant:

A ta santé, maintenant, Loki! accepte cette coupe de glace Remplie d'hydromel vineux: A condition que tu laisseras au moins Sif en honneur

5

Et irréprochable parmi les Ases. Loki prit la coupe, et après l'avoir vidée, il dit :

Sif! tu serais unique parmi les femmes si tu étais si ré-Et si cruelle à l'égard des hommes : [servée

Mais je connais au moins un — et je crois le connaître par-Un galant de la femme de Hlòrridi , [faitement— Et ce galant , c'était moi , le malicieux Loki.

BEYLA dit:

Les montagnes tremblent. — Illòrridi est, sans doute, en Pour rentrer chez lui: [chemin

250

235

240

Hann ræðr rô þeim er rægir her Goð öll ok guma.

LOKI kvad:

þegi þû, Beyla! þû ert Beyggvis kvæn Ok meini blandin miök:

Okynian meira kom-a mēd Asa sonom, Oll ērtu, deigia, dritin.

þå kom þórr at ok kvað:

þegi þû, rög vættr! þer skal minn þrúð-hamar Miölnir mål for-nema:

Herba-klett drep-ek þer hálsi af

Ok vērbr þå þino fiorvi um-farit.

LOKI kvad:

Iarbar burr êr hêr nû inn-kominn, Hvî prasir bû svâ, bôrr?

En þå þorir þú eigi er þú skalt við alf-inn vega, Ok svelgr hann allan Sigföðr.

THORR kyad :

þegi þú rög vættr! þer skal minn þrúd-hamar Miðlnir mål for-nema:

Upp ēk þēr vērp ok å austr-vēga —

Ok sêr þik mangi sîðan.

Austr-förum þinom skaltu aldregi Segia seggiom frå,

Sîzt î hand-ska pumlûngi huuktir pû einheri — Ok pôttisk-a pû pâ pôrr vêra.

Il imposera silence à ce méchant qui insulte ici Les dieux et les hommes.

LOKI dit :

Tais-toi, Beyla; tu es la femme de Beyggvir, Et bien pétrie de méchanceté :

Jamais plus grande laideron n'est venue parmi les Ases; Tu es une gueuse, une salope.

Cependant Thôr survint et dit :

Tais-toi, lâche créature, ou mon puissant marteau Miōlnir t'ôtera la parole:

J'abattrai de dessus tes épaules ce rocher qui branle sur Et ce sera fait de ta vie. [ton cou,

LOKI dit:

Fils de Iord, qui ne fais que d'entrer, Pourquoi fais-tu déjà le brutal?—

Tu ne seras pas si audacieux quand tu devras combattre 235 Le loup qui engloutira en entier le Père des Victoires.

THOR dit:

Tais-toi, làche créature, ou mon puissant marteau Miölnir t'ôtera la parole :

Je t'expédierai en l'air, jusque dans les régions de l'O-Et personne ne t'aperceyra plus. [rient, — 210 LOKI dit :

De tes expéditions en Orient, tu ne devrais jamais parler Devant des héros,

Depuis qu'on t'a vu, toi le monomaque, blotti dans le pouce Où toi-même tu ne pensais plus être Thòr. [du gant,

265

THORR kvad:

45 þegi þû, rög vættr! þēr skal minn þrûδ-hamar Miölnir mål for-nēma :

Hendi hinni hægri drēp-ēk þik Hrûngnis-bana, Svå at þēr brotnar beina hvat.

LOKI kvad:

Lifa ætla-ëk mër langan aldr, bôttu heitir hamri mër:—

Pottu neitu nammi mei . —

Skarpar âlar þótto þer Skrýmnis vera Ok måttir-a þú þá nesti ná —

Ok svaltz þû þå hûngri heill.

THORR kvad:

þegi þû, rög vættr! þer skal minn þrúð-hamar\*

Miölnir mål for-nema:

Hrûngnis-bani mun þēr î hel koma For nå-grindr në5an.

LOKI kvad: Kvað-ëk for Asom, kvað ëk for Asyniom þaz mik hvatti hugy:

ži či vejr žinom mun-čk út-gånga, bvîat čk-veit at þú vēgr.

> Ol giōrbir þû, Œgir! ën þû aldri munt Siban sumbl um-giōra:

Eiga þin öll er her-inni er Leiki yfir logi! Ok brenni þer á baki!

#### LES SARCASMES DE LOKI.

THOR dit:

Tais-toi, làche créature, ou mon puissant marteau Miölnir t'ôtera la parole :

De ma main droite, je te frapperai avec le Meurtrier de De sorte que chacun de tes os sera broyé. [Hrungnir LOK1 dit.

Je me promets de vivre encore longtemps,

Bien que tu me menaces de ton marteau.— Les nœuds de Skrymnir t'ont paru trop serrés;

Tu n'as pas pu arriver jusqu'à la provende;
Tu te mourais de faim en pleine santé.

THOR dit:

Tais-toi, làche créature, ou mon puissant marteau Miòlnir t'òtera la parole,

Le Meurtrier de Hrungnir te précipitera dans l'empire de En bas, devant la Grille des morts. [fiel, LOKI dit:

J'ai dit devant les Ases , j'ai dit devant les Asynies Ce que l'esprit m'a poussé à dire : Devant toi seul je me réfirerai ,

Parce que je sais que tu te bats.

Tu as fait un festin, Œgir! dorénavant

Tu ne feras plus de banquet : Que tout ton avoir, qui est ici dans cette salle, Soit envahi par la flamme,

Et englouti derrière toi!

En eptir Jétte, falt Loki i Franângre forni i Iar-Liki; þar tóko Æsir hann. Hann var bundinn með þörmom sonar sins Nåra, en Narfi sonr hans varð at vargi. Slaði tók eitrorm ok festi upp yfir andlit Loka, ok draup þar ór eitr. Sigyn kona Loka sat þar, ok hélt unun-laug undir eitrið; en ér munn-laugin var full, har hón út eitrið; én meðan draup eitrið á Loka. Þá kiptir hann svá hart við at þaðan af skalf i iðr öll i þat éro nú kallaðir landskiláltar. Après cela , Loki , prenant la forme d'un saumon (1) , se tint cachá sous la catracte de Frànangur (2) : cett là qu'il fut pris par les Asee. On le lia avec les boyaux de son ilis Nári (3), mais son autre fils fut changé en bête féroce. Skadi prit un serpent venimeux, et le suspendit au-dessus du vissge de Loki; le venin en tomba goutte à goutte. Sigyne (4), la femme de Loki , était assissauprès , et reçut les gouttes de venin dans un bassin. Lorsque le bassin fut rempli, elle sorti vae el evenin. Durant cet intervalle , les gouttes tombèrent sur Loki ; il en eut de si fortes commotions, que toute la terre en fut c'hanalée; c'est ce qu'on appelle aujour/hui tremblements de terre.

#### NOTES

### CRITIQUES ET PHILOLOGIQUES.

Note 1. — Barsk est une contraction de bar sik; plus tard on disait barst, et dans des temps encore plus rapprochés de nons, on se servait quelquefois de l'ancienne forme barsk.

Vens 2. — Feli gangir framarr. (Cf. Hasamaf., 38; Skirnijör. 50.) Vens 3. — Ilvat hérinni hafa at ôlmálom (quoi ont-ils là-dedans pour discours de table), quoi leur sert de sujet, ou quel est le sujet de leur discours de table, de quoi parlent-ils? En allemand on dirait: Was haben; ife Tr Underpurchée, (Cf. Vafhiráhimaf., v. 55.)

Vers 5. — Of sopn sin dama (ils disent leur avis sur leurs armes), ils parlent de leurs armes. — Dans om séprimi, on derrait peut-être changer on en of. Le v de régrimi semble exiger devant soi une labiale aspirée comme dans of sopn pour om sopn; cependant les poètes aiment à varier les formes des mots sutant que possible.

Vans 9, — Inn skel gånge: il fant sons-entender ék; l'omission de ce pronom personnel donne à l'expression plus de vivacité et de hardiesse. — Ifallir est mis au pluriel pour indiquer la grandeur et la magnificence de la demeure d'Œgir; c'ex, comme disent les grammairiens, nu plurilu majetateiru. Voyex v. 27).

VERS 10. — At siá á citt (voir sur quelque chose), inspecter, examiner, contempler.

VERS 11. — Joll est sans donte dérivé de iorl et signifie «effervescence, colère. « (Cf. all. groll.) Au lien de gfo. on devrait peut-être lire dfo (ivresse, désordre de l'ivresse, scandale). Le traducteur suédois rend les deux mots par larm och oro (bruit et turbulence).

VERS 12. — Blend in theim. Ea (en allemand aber) est une particule conjonctive et adversative en même temps. En français, on ne pent exprimer cette légère nuauce de la peusée que par l'accent et l'inflexion de la voix.

Vers 15. — Hrôpi ok hrôgi; ces mots sont à l'instrumental régi par le verbe eyss. (Cf. ôrgom forsi ausast, Vôluspå, v. 87.) VERS 17. — Vid (anciennement wit) est le duel de la première personne du pluriel. (Voyez v. 33.) — Einir (pluriel de einn); latin singuli (tons, ensemble).

VERS 18. - Sår-yrdom est à l'instrumental. (Cf. Vafth. v. 16.)

Vens 20. — Til est ici adverbe et non pas préposition. (Cf. Vafth. p. 124.)

VERS 22. — Um langan vég (par un long chemin).

Vens 23. — Einn ponr einan. Vens 25. — Thrüngin. (Cf. Thraunginn mödi, Völuspå, v. 126.)

VERS 27. — Sessa (siéges); stadi (places an banquet), ou comme nous dirions des couverts. Les deux mots sont mis au pluriel pour indiquer que Loki demande une des premières places, et un siége ou

un banc large et commode. (Cf. v. 9.)

Vans 18. — Hein hédau, locution elliptique pour heida at út-gánga
kédan (ordonner de sortir d'ici). On dit de même cinem sias or, visa
cinem frá (faire signe à quelqu' un de sortir).

VERS 32. — Gamban n'est qu'une autre prononciation du mot goman. Le b est produit par le m suiri d'une liquide on d'une nasale. (Voy. p. 81.) Souvent l'une et l'autre forme as truvente dans la langue, comme sundit et saud, ganan et gamban, standi et kund. andiapala et audhambée, etc.— Assan est formé par contraction de Ass éas.

Vens 44. — Bekkiom est mis au pluriel honorifique (pluralis majestaticus). (Voyez v. 9 et 27.)

rejaration, parce que l'anneau était en même tempa le symbolo de la récencidation. Comme la réparation se finisait ordinàrement avec des bagues, le mot bong» a pris tout à fait la signification d'amende on de prine, de pantièm. Dans le code de lois intituité Grégoi (eie grise), il y a na loaguiale on chapitre qui trinité de anneades. (Cl. Linitiat, Remus Branzie., etc.; tom. 1.) La punition qu'on enconrait pour meurtre, était la refégicain cette priess appelait farbeaug (punition pour vie), faithauga madr. désignait le reféguie. et fairbauge gardr. l'enceinte du tempé dans laquelle les reféguies de devient pas actives des considerations de rempé dans laquelle les reféguies de devient pas actives de la respectation par la competit de la refeguie de devient pas actives de la reference de la reference de devient pas actives de la reference de la reference de devient pas actives de la reference de la reference de devient pas actives de la reference de la reference de devient pas actives de la reference de la referenc

Vans 49. — Comme bange signifie non-sculement un contena, mais aussi un bouchier, Loki fait une espèce de calembourg pour chicanser Bergi sur ses propres paroles. Le not bange, dont Bragi s'étais seri dans le sens de bague. Loki le prend dans le sens de boucher, et il dit : "In pourras bien toujours te passer d'un cheral de batifile et d'un sheziler, toi qui as peur de combattre, etc. Armbangs est ou le génisif pluriel de nombauge, nou le gindiff singulère de nombangi (bouchier qu'on porte au bras). Peut-être qu'outre le jeu de mots que nous venons d'uniquer, il y a encore un autre calembourg qui repose sur l'homonymie da mot bangi avec boyi (l'arc). Dans ce cas, il faudrist supposer que Loki fait semblant d'avoir entendu prononcer à Bragi le mot sogi; et qu'il y repond malicieusement: Thât ét distartate si disot.

Vers 52. — Les mots qui expriment crainte, précaution, sont souvent suivis de la préposition vid dans le sens de vis-à-vis, envers, contre. Nous disons aussi: être en garde contre.

VERS 54. — Ces deux vers sont ainsi rendus par le traducteur suédois, M. Afselius:

> Det vet jag, vore jag utom Agers sal Som jag sitter au derinne.

Ce qui revient à dire : 18] fétais dehoes as lieu d'être ici. Ce paroles présonterient, Aan la bouche de Bragi, une exque ridicale; cas Bragi n'avait qu'à sortir pour se trouver dans la condition convenable. Ces paroles sersient, à la vérité, asses bien mises dans la bouche d'un lache qui cherche par des excuses fuilles à éluder le combat; mais je ne crois pas que le poête ait voits présenter Bragi sons un jour aussi défavorable. Pour donner à nat sim fur insance suit le sess courenable.

il faut rapporter me.komina à serali. Brag ditt : Si au lieu de venir ici ( dans cette aille pour anister à lou hanquet), l'étais rout [pour me e hattre) debrey, ou, en d'autres termes: si le motif qui m'a mand ici son me défendait pas de tierr mos opés, etc. etc. . Dia et inans sout des expressions beureuses pour désigner l'une le combat qui si l'ive en plui ic dans (roppe p. 29, 5, 7, 29). Tautre la faffin qu'on célèbre dans fuit l'interné des maisons. — Veruk et bern-ik pour seri-ik et beri-ik. (Veven Baak, Véplaising, etc. p. 16/eliaing, etc.

Vans 57. - Pour comprendre grammaticalement le dernier vers, il faut se rappeler que la signification logique du verbe laka est payer, dans le sens de donneren payement. En traduisant mot à mot, il faudrait dire : «Je te donnerais cela en payement de ton mensonge.» Les langues germaniques mettent la préposition for (pour) là où nons mettons de, à cause de. Il y a, en français, une locution proverbiale qui correspond assex bien à luka for (payé pour). Être payé pour cela, signifie être puni pour avoir fait cela. Payé signifie ici récompensé, et récompensé se dit ironiquement pour pani. Je profite de cette occasion pour relever une inexactitude qui s'est glissée dans le Dictionnaire de l'Académie française. Dans le même alinéa où l'on trouve la locution proverbiale que nous venons de citer, il est dit : « On dit de même : il n'est pas «payé pour aimer cet homme, » Dans cette phrase payé pour ne signifie pas, comme dans la locution proverbiale précédente, être puni pour, mais être dans l'obligation de, être tenu à. En effet, quand on est payé pour faire quelque chose, on est dans l'obligation de le faire.

Vras 56. — On peut donner du mot lekk-kreutalu't trois explications differente. Schmadte (prompond) signifie equi de beaut lakite, equi est hien paré, orné, éléguat; » bek-kreutalu's signifierati d'aprècela: equi est hien orné dans son siège, par son siège, so equi lient estute sa magnifience du siège qu'il occepse. Pédré signifie aussi non lisière, un liséré, une broderie en hieré, et ce que les Romains appleiante claux. Bék-ká-matafe pourrait done signifier: e, qui porte vanc espèca de laticlave, un éléguat. Mais aux deux emplications que ja vienn de donner, je préfère la suivante: Bék-kalvatalu'e (éléguat de banc), désigne un homme qui, au lieu de chercher les combats et les aventures, s'orne comme une femme, et reste ches lui saissi sur son hanc. Des deux filts de Badif. Tone était nommes Békkhilde (filtale à la chaise), parce que c'était nne femme d'un caractère doux, et qui reptait assine sur son banc en s'occupent des travanz de son seze. L'antre au contraire était nommé Parakhid (Hilde à la crinses), parce que c'était uno femme guerrière qui endossait quelquefois la cuirasse, et se précipitait dans les combats sons la figure de quelque béros.

Vans 60. — Ef signifie ici: pradast que. — Comme dans les éditions ce vers ue renferme point l'alliération esigé, on devrait peuttère la rédabir en changeant reidr en vreidr. La même chose serait à faire dans les vers 73, 111, etc. où l'alliération manque également. (Cf. Equissal), 7,17, 30. Signiffjandl, 28.)

Vens 61. — Heat hygget fyrir rettr (un homme en colère à béaite devant rien). Fettr signifie propresment génir, manuais génir. Il pranti qu'on a employé ce mot d'abord dans des phrases analogues à notre : cela ne seut pas le dioble, pour dire : cela ne seut rais de tout; de là vettr a pris la signification de ruit.

VERS 63. — Oskmegir (fils de væn) désigne ordinairement les fils adoptifs; ici éskmegir signifie: fils dont on désire la naissance; enfants qui sont dans les rœux des parents.

VRES 69. — Thinn se rapporte logiquement à brédur; mais par attraction, comme disent les grammairiens, il se rapporte grammaticatement à bana.

VERS 76. — Loptki est mis pour Loptr-gi, comme on dit Uffgi pour Ulfr-gi, (Voyex v. 158.)

Vans 77. — L'expression de hans fospill fris (et que la perte de la vie le liche), sjunité que la destine (drièg) qui a résola la mort de Loki, lui permet encure de se déchalarer contre les dieux avant qu'il meure. Cependant un sens plus couvenhale résulte, si au lieu de frieydi (mi li régrésil (lat. vie letta ferrore); hans frojuil firie siguife enne trep bonne humeur le liche, le rend pétulant. C'est ce dernier sens que jui expriné dans la traduction.

Vzas 79. — La particule ér signifie ici que, lat. quod. — Gēd. (Cf. Hárbardsliód, 17.)

Vens 80. — This remplace ici l'ancienne forme ther. On voit par cet exemple qu'à l'époque où notre poème a été écrit, le datif et l'accusatif du pronom personnel commençaient déjà à se confondre dans lenr forme grammaticale. En danois et en suédois, le datif et l'accusatif ont la même forme : mig.

Vers 81. — Lær est à l'accusatif qui est régi non par le verbe lagdir, mais par la préposition yfir. (Voyez Theirrar et lögdomk arm yfir, Hávamál, 109; cf. ér mik armi verr, Hávam. 166.)

Vers 87. — Deila vig med viron (lat. partiri cadem inter viros) décider (axec justice) du combat entre les guerriers, en donnant la victoire au plus courageux et en saisant succomber le lâche.

Vans 90. — Vicita f (sais-tu que), locution qui exprime le donte d'Odin sor la vérité de ce que Loki vient de dire. Mais ces deux mots pourraient aussi être traduits par sais-ta si. de. et exprimer un aveu que, par concession, Odin fait de sa faute parce qu'il la croit plus légère et plus pardonnable que celle de son adversaire.

Vers 92. — For iôrd nêdan (sur la terre là-bas); on suppose queles Ases se tronvent dans un endroit élevé au-dessns de la terre. (Voyez Vôluspá, v. 8, Vafth. v. 174.)

VERS 96. — Thik sida kodo. construction de l'accusatif avec l'infinitif; lat, te incantasse dixerunt.

Vers 100. — La construction grammaticale est : skylit aldregi segia seggiom frá örlögum ykrom.

Vens 106, 107.— La forme kvæn au lieu de kvén, et badmr au lieu de barmr me semblent être des provincialismes.

VERS 112. - Telia est mis pour teli.

Vens 114. — Au lieu du présent red, comme on lit dans les éditions, il faut lire l'imparfait réd; car il s'agit ici évidemment d'un fait accompli.

VERS 128. — A la place de fordæda (criminelle), nn mannscrit porte fordæda (de mort perniciouse); ce qui n'a pas de sens. Dans l'édition de Stockholm, on lit fordæda; mieux vaudrait encore mettre fordæda pour faire accorder ce mot avec meini.

VESS. 300. — Ce vers est inexplicable si l'on ne lit side au lieu de side; mais, ce léger changement fait, tont devient ficile à expliquer. Sittis (après que tu, puisque tu, lat. postquam); al bradr thinom (outer ton firère, en gree spois sidexp\$ oso, en all. su deisem Bruder). Side bild regin (tu as enchanté les Grandeurs bénignes). Side est un verbe fort, comme disent les grammairiens, et il pent régir un accusatir. (Cf. Ynglinga-Saya. c. XVI., XVII.) Side signifie ici « exercer la magie pour « donner de l'amour à , etc. »

VERI 33. — Vă-libit, dans l'édition de Stockholm, ces deur mots sont réunis, relific lé étant du garen feminin, on devrait peut-ter-lire us litil; c'est aimsi que dans Helga-knida. II, â, il est dit: That èr litil vi didui, etc. Si solitit est une bonne lezon, comme je le crois, il fint considerre litil comme un adjectif neutre détermine par le sub-stantif ri à peu près comme l'on dit en latin paulam temporis, tantam peranie (un lite un de tempa puelama, tantam peranie). Pic-lirit signifie donc proprement petit ou peu (en fait) d'étrangiet, pour dire : ce n'est pas fert d'arunge, ce aré pas s'annual. — Litiet et un lite ude litilit.

VERS 133. — Fái hóss édr hoars (prendre un galant quelconque, prendre pour galant un tel ou un tel).

VERS 150. — Eromk pour ér mik. (Voyez M. Grimm, Deutsche Grammatik, 1v, p. 50.)

VERS 157. — Thère also one vire (lat. attenues this non prijur uginione), pour dire; esc que tu as a fait en doit pas nous étonuer, car que-lque criminelle que soit ton action, elle ne dépasse pas le degré et licheté sunque chècano s'attend de ta part. On emploie également l'abbatif après un comparatif en latin et en grec; car en grec l'abbatif s'est confondu avec le grindif, dans les langues sémitiques, on emploie à s'agit icid en apport de l'action à l'autren, thèr peut se traduire par et de la part. M. Afarlius a renulu notre vers en suédois: Han s'el faundvidates afrer (on derait s'attender qu'il (fells) fils (encore pire); et dans l'édition de Copenhague, le vers est traduire par : negai fanne pro pet de déroriern. Quedque ingiencissesque soient es interprétations, je ne vois pas comment elles peuvent se justifier par l'ésonocé des mots du texte.

VERS 157. — Bôl ér beggia thrá signifie «la perte que l'un et l'autre «ont faite, est un calamité.»

VERS 158. — Hafa vél (se trouver bien) répond parfaitement au groc ày alias éyes.

VERS 161. — Eiga mög vid. (Cf. v. 146. Voyer M. Grimm, Deutsche Grammatik, 1v, 783, 853.) Vens 162. — Oln (une aune de drap); penningr ou peningr, petite monnaie de billon, un denier, pour dire: pas la moindre chose. En vieux français, on disait également, dans le même sens, pas un denier monnece.

VERS 163. — Thèss vanrétti (pour cette injure); ce génitif dépend grammaticalement et logiquement de ôla et penningr. Donner un denier de cette injure veut dire : donner un denier en réparation de l'injure, pour réparer l'injure.

Vers : 66. — Après le verbe man, on omet ordinairement le verbe vera (être).

VEBS 174. — Mólda et lamda (v. 175), formes plus récentes, au lieu de móldi, lemdi. (Voyez v. 112.)

Vers 175. — Alla i lido; i régit l'accusatif, parce que lemia (paralyser) signifie ici rompre en morceaux, mettre en pièces (lat. disjicere in membra).

VERS 176. — That id litla; id forme plus moderne, au lieu de it. (Voyes Introduction générale, p. 29.) — That-id. (Voyes Yofth, v. 4.) — Litla est le génitif pluriel indiquant l'espèce ou le genre dont that-id marque l'individu. (Cf. Heat et that manna. Yafth. v. 25.)

VERS 182. - Thvi se rapporte à at qui suit. Thvi-at (lat. co quod), parce que.

Vers 189. — Lett-a; il fant sous-entendre af drykkin (cesser de boire). Vers 190. — Veldr alda hreim èr (fait, pour chacun, que; a ponr

chacun le résultat que, etc.).

VERS 191. — Mon-ad; ad prononciation adoncie et moderne de at.

VERS 191. — mon-aa; aa prononciation adoncie et moderne de at. (Voyez v. 176.) — Man-at sina malgi (ne pas songer à, ne pas s'en apercevoir, etc.).

VERS 193. - Um lagit. (Cf. Fiölsvinnsmål, 17; Skirnisför, 13.)

Vers 195. — Aurgo buki, commitatif ou instrumental. Aurgo baki vfra (étre avec le dos, avoir le dos humide), se dit d'un gardien de nuit qui est exposé à l'humidité et à la froidure. Cf. göltra. Cf. Grottassanar, strophe 15:

Ausr êtr iliar ên ofan kuldi.

La boue nous mange les pieds, et d'en baut nous pique la froidure.

2.3.

Vens 196. — Lett er ther (lat. leve es tibi), pour dire : tu te sens léger, rien ne te pèse, tn es à ton aise.

VERS 197. — Leita laucon hala (faire joner librement la queue), se dit d'un cheval lougueux et fringant qui agite vivement sa queue. On dit aussi, dans le même sens, at bretta inn hala (courber, dresser, lever la queue). Quand les animaux sont ell'ayés ou tristes, ils laissent pendre la queue, ou la serrent entre leurs jambes de derrière; ceta sappelle region hala, recourber la queue. (Nove Fri Helau ob. Sersen, x, 11, 23, 1).

Yess 212. — Taka rid (étendre la main centre, toucher à, asisir).
Yess 214. — Huna eina se rapporte à Sif. la femme de Thor. Il
font supposer que Peyla désigne par no geste la femme de Thor, qu'ell
voudrait voir épargnée par Loki. — Asa sonom (fils des Ases) (voyez
v. à) comprend ici eu même temps les Asynèss. (Voyez Yafthridinis-mid, v. 151.)

Vans 217. — Für (qui est sur ses gardes, réservée, retenne) se construit ordinairement avec la pérposition s'ul. (Voyex v. 52.) Ici, par nu ces d'attraction (cf. v. 69), cet adjectif est «construit avec la préposition at qui se rapporte proprement à gróm. Gróm at signific «qui «fait la cruelle cuevex, etc.»

VERS 19.— How de of libertali, expression fortement elliptique. Ok (comme sai on gree, et et en laint quand ils out lexecut syntactique) signific ici méme, et doit indiquer que losi partagesit les faveurs de Sfl, méme avec le redoutable Thor. Dans of Illibrardia, la préposition of us s'explique que quand on considère que hér (le galant, l'adultère) détache la femme de son mari; l'adultère produit use s'parsion des époux, sinon physiquement, du moins moralement; c'est pourquoi il et dit hér d'Illibrardi. Pour la même raison, on dit aussi en labéres;

זנה מִין פֿוּ זֹ מִין אַחְיִי פֿוּ זֹ מְהַחָּתְה (Vens 223. — Hann ræds rö theim (il procure du repos à cet homme)

locution ironique pour dire : il lui imposera silence. VERS 227. — Okynian. (Cf. Okynni, Havamál, 19.)

VERS 228. — Oll dritin (lat. tota sordida), tout à fait malpropre. (Cf. Itr-threginn, v. 68.)

VERS 231. — Herdaklett (le rocher des épaules, le roc placé sur les épaules) désigne une grosse tête. (Cf. Hymiskvida, 23; hdfall skarar.) Une dénomination poétique (kenningr) de la tête, est erfidi hals édr byrdi (le travail ou le fardeau du cou).

VERS 232. — Um fara thei (s'en aller avec quelque chose, emporter une chose, l'enlever); thino fibrei est au comitatif, de même que thêr dans koma thêr (venir avec toi, t'amener, te conduire) v. 256. (Cf. Koniko).

Vers 239. — Verpa régit ordinairement l'accusatif; mais s'il s'agit de projectiles, ce verbe régit l'instrumental, on dit : steini, flogi rérpa (cf. Vafh. v. 26); thèr vèrp signifie, d'après cela , je te lance (comme un projectile). — Oh d., proprement même dans, jusque dans. (Voyer v. 219.)

VERS 244. — Thôttisk-a est mis au lieu de la forme ancienne thôttist-a. (Voyez note 1.) Ce vers se trouve également dans Hárbardstiód. 25.

Vens 247. — Bana est à l'instrumental.

Vens 258. — Dans l'édition de Stockholm, on lit : Kvad-ék for Asum kvad ék for Asa sonom. Évidemment, il faut lire Asyniom au lieu de Asa sonom qui ne serait qu'une répétition oiseuse de Asum.

VERS 264. — Eiga devrait être à l'accusatif régi par la préposition y fir.

## NOTES EXPLICATIVES.

a. Œpir est fils de Fornietre ti Free de Logi (fen) et de Kari (Tair), il est de la rose des lotes qui, dans leur langes, "Isppellent Hier. Les Asse lui ont donné le nom d'Œpir. Sa résidence est deux Hitery (lité de Illier) située dans le Istlands-hof. Sa femune est nommér Bins, elle habite les fists de la mere et elle a neuf filles, les Fogure ou Ondez, cette me fornier par le sang du géant Finir. (Voue Figh. v. 8.1.) Hiter signifie eau, mer; la signification du nom Œpir est : étément redoubles, ecân, Aux-seie. L'auteur de la préfisee de notre poème dit qu'Œpir es nommait aussi Grain. Cela n'est vrai qu'en tant que Grain et dit un nom pocitique qu'on donnait quelquéfois à la mer, mais Cynir et Œpir sont des présentes du sur prime de Grain et Œpir sont des présentes du sur prime de Grain et Œpir sont des présentes des présentes de la mythologie scaudinare.

b. Cégir, voulant donner un festin aux Ases, attendait que Thôr lui apportait le grand chaudron dans lequei il voulaitbrasser la hière ou l'hydromel. Ce grand chaudron appartenait au géant Ymir. La manière dont Thôr parvint à enlever le chaudron au géant, est raconté dans le poème in titule Hymistrida qui, dans l'Edda de Sæmund, précède immédiatement le poême Lokasenus.

c. Austrogr (chemin de l'orient) est une région à l'orient d'Asgard; elle était habitée par les Iotes que Thôr allait souvent combattre.

« Vens 1. — Sans faire un pas de plus en avant est une locution particulière pour dire: arrête-toi pour écouter, et dis-moi sur-le-champ. (Thegar é stad; cf. Shirnisför, 40.)

Vans 4. — Étre fils de... vent dire appartenir à la race de... Les fils des Dixex Comstituation de shace (vopex Vollagud. v. 10), sont donc les Asse eux-mêmes. Les Grees dissient aussi poétiquement viol צבר העונים EbAdere pour EbAderes, et les Hébreux בי העונים pour etales et les Hébreux et les Pour et les et les

VERS 7. - Ases et Alfes. (Voyez Völuspå, v. 209.)

Viss 12. — L'hydromel était la boisson favorite des Scaudinaves; mais comme le miel est rare dans le Nord, cette boisson n'était servie qu'à la table des riches. Le peuple bavait de l'aile (31) on de l'acidat de farine (miòl-lyra). Cette deraière boisson, très-ordinaire encore aujourd'hui en lalande, se fait «vece de la farine de seigle délayée edans de l'eau qu'on met sor le feu jusqu'à ce qu'elle soit tiède; on la slaisse fermenter et on la décante; on met un peu de ce liquide avec «de l'aux, et on le bois sans autre réparation.»

Visa 31. — Quand deux héros voulaient se lier d'une amité indissoluble, ils faissient conler un peu de leur sang à terre dans l'empreinte de leurs pieds, et juraient que docéravant l'un suivrist tonjours les traces de l'autre, et le défendrait au prix de son sang (vopez Brynkidswids, il. 1, 18); cel s'appelais reant t brundralag vid sian. Dans Hérodote, III, 3, on trouve rapportée une cérémonie à peu près semblable usitée chez les Arabes pour sanctionner les alliances. Dans Homère, les héros échaques leurs armes en signe d'amité.

VERS 29. — Bragi, le dieu de la poésie et de l'éloquence, prend le premier la parole.

VERS 37. — Vidarr. (Voyez Voluspå, v. 228, et Vafth. v. 204.) — Le père du Loup est Loki. (Voyez Voluspå, v. 180.)

Vers 40. — La demeure d'OEgir était un endroit sacré (gridastadr), c'est-à-dire nn endroit où aucnne dissension ne devait s'élever. C'est pourquoi Odin veut éviter toute dispute avec Loki,

Vans 45. — Dans l'appartement principal (sair), se trouvait un siège ou base l'éve (bekly qui était adoné contre le mor de fond de la salle et placé verticelement au-dessons du faite (gafl) de la maison. C'était la place d'honneur qu'occupait ordinairement le chef de la famille et dont li honorait quelquérolis des hôtes distingués. (Voyer Fifth. v. 7.3). Cette place qu'on nommait ofsérgi (fond de la saile), se trouvait entre deux colonnes on mâts appelés ofsérgis-saire (colonnes de fond) qui, traverant le toit, s'étexient au-dessus du faite de la maison, et étaient surmontés de bontons aculptés ou de tétes de géants. Ces colonnes étaient l'image de l'établissement, le symbole de l'habitation, et plus elles étaient hautes, plus elles annonçaient au loin la considération du mattre de la maison. — Il parait que Fing; comme

dieu de la poésie, de l'éloquence et de la conversation, présidait le banquet et occupait la place d'bonnenr au haut bout de la table. (Cf. v. 58 et Valth. v. 73.)

Vass 46. — Bragi en parlant de soi ne se sert pas da pronoma de la première personne; unis, par orgueil, il énonce son propre nome; ces comme s'il dissit : Bragi, cet Ase illustre, s'abaisse jusqu'à faire réparation d'honneur à Loki. — Faire réparation acre l'éen signifie s'apayer une amende en réparation d'honneur. J'ai été obligé d'employer le mot ées (monnaie) dans le sens d'amende pour avoir un mot homoryme avec en (houclier) (vers 4g). Cets teulement ainsi que je pouvais conserver, dans la traduction, le jeu de mots fondé sur une similitude de son dans les mots du teste baugi (amende) et arma-bauga (bouclier qu'on porte au bras). (Voyez Notes critiques et philo-logiques », v. 6 et 4 a.)

Vers 49. — Loki, pour railler Bragi, fait un jeu de mots, et dit que Bragi peut bien se passer d'un cheval de bataille et d'un teu (bouelier), parce que n'aimant pas à se battre, il n'a jamais besoin ni de l'nn ni de l'autre. (Voyes Notes philologiques, v. 49.)

VERS 60. — «Profite du moment que tu es en colère ponr te mon-« trer béros; car dès que ce mouvement de colère sera passé, tu re-« tomberas dans ta lâcbeté ordinaire. »

VERS 61. — Sentence proverbiale pour dire que même le plus lâche, pendant qu'il est en colère, se sent assez de courage et assez de force pour braver son ennemi.

VERS 66. — Idann est la femme de Bragi. C'est la déesse de la verdure de l'été; elle est la fille cadette de l'alfe Ivald.

Veza 68, — Un poète seandinave n'oublic jamais de louer dans les femmes la beauté des braz; de même qu'un poète arabe n'oubliera pas de chanter les yeaz de gazelle, et le poète indien, le lanche bien arrondie. Il est dit de la fille du géant, Gerdar, que quand elle fermait la porte de la maison de son père (ymir, l'air et l'aux relusiaient de l'éclat de ses braz. Ches na peuple où la propreté était le seul moyen cosmétique pour relever les charmes naturels, l'expression braz laur's était aussiporépine que l'est pour nous l'expression de braz d'arbir. — Les mots par trop, expriment le blâme de ce qu'Iduan metait atut de son à charmer le meurtrier de son feur. Veas 69. — Le fait mythologique auquel ce vers fait allusion, m'est entièrement inconnu; je ne saurais dire si le meurtrier du frère d'Iduan est Loki ou Braqi, ou un autre.

VERS 74. — Géfion Dans Gylfaginning, p. 36, il est dit: la déesse de la virginité, Géfion est vierge, et toutes les filles qui meurent «vierges la servent.»

VERS 76. - Loptr est nn des noms de Loki.

Vens 80. — Le brillant jeune homme, c'est sans doute Loki luimême. Loki était beau et spirituel, mais d'un caractère méchant.

Vans 84. — Le destri immonble (forlige, naudr) dépendait (comme la séryàn ou s'espaperé nels Grece, et le fatum des Romains) d'une puissance supérieure même à celle des dieux. Il n'y avait que les dieux supremes qui ensent connaissance els décrets de la destinée, et qui fussent en état, dans certains cas, de les modifier à leur gré. — Connaître le drait veut donc dire : étre du nombre des diviniées suprimer qui président à la destinée et qui president à la destinée et qui president à la destinée et qui perment, par conséquent, se venger cruellement de Leurs cunemis.

Vans 86. — On croyal qu'Odin choisisait parmi les combattants, les héros les plus illustres pour les fuire conduir por les Valtyries, 4. Valhall. (Voy. 161. v. 99.) Les plus braves succombaient ainsi, tandis que les autres moins courageux restaient en vie, et jouissaient des avantages de la victoire. Le trépas des béros qui était l'étile de la faveur d'Odin paraissait être l'effet de l'injustice, car la justice semblait commander que le plus conrageux triomphât du moins courageux.

Vens 93. — Le mythe auquel cette strophe fait allusion, est entièrement inconnu.

Vens 96. — Magir neivr. (Voyez Voland. Introduction, p. 159.).

— Samsey est une ile an nord de la Fionie et à l'est du Jutland, entre
l'Alfaunad et le Béthi-sand; elle a une longueur de trois lieues sur
une de largeur. Il paraît qu'il y avait autrefois dans l'île un temple
qu'on croyait avoir été bâti par Odin:

Stendr Angantyrs ausinn moldu Salr i Samsey sunnanverdri.

Cette île passait pour être le séjour des magiciennes, des sorcières,

et des fées. On rapporte qu'en 1576, une Ondine prédit à un paysan de Samsar, la naissance du roi danois Chrétien IV.

Vaxs 97.—Les Valus parcoursient le pays, et tont le monde s'emressuit de las excuellif dans sa mision pour appredire d'elles l'aveni. Plus tard, lonque la divination déginéra en magir, et que ce dernier at tomba en discrèdit, on ne vir plus cet empressement de la foulc. Les magiciennes étaient obligées de frapper aux portes pour s'annoncer et pour se faire recevoir, en payant de leur prétendue seinner l'hospitalité qu'on leur donanit, ou en mendiant devant les portes leurs movems de subsistance. (Voyer élipude, Introduction, p. 156.)

VERS 98. — Sur les différentes formes que pouvaient prendre les sorciers, voyez Vôluspá, Introduction, p. 160.

Vers 104. — Ce vers semble renfermer nn ancien proverbe.

Vens 103. — Je ne sais pas ponrquoi Loki veut jeter le blâme sur Frigg, par la raison qu'elle est fille de Fiorgyne. Il est vrai, Fiorgyne est nn personnage si obscur, qu'à l'exception du nom, rien n'est connu de lui.

Vers 106. — Vidrie est un den noms d'Odin. — Fe et Fili sont les frères d'Odin. La tradition raconte qu'un jour Odin a'sabsenta pendant si longtemps, que les Ases désespérèrent de son retour. Vili et l'es partagèrent les biens de leur frère, et se mirent tons les deux en possession de sa framas Friga, Mais, quedquet tempa parès, Odin revitat et reprit sa femme. (Voyez Yaylinga-Saya, c. III, Fré bredrom Odins.)

VERS 108. — Baldar, fils d'Odin et de Frigg, venait d'être tué. (Voyez Föluspå, v. 130.) Frigg regrette son fils, qui, s'il vivait eueore, vengerait l'outrage fait à sa mère.

Vers 115. — Loki était la cause de la mort de Baldur. (Voyez Vôluspé, v. 130.)

Vens 130. — Fryja est la fille du Vane Nierdur et la sour de Fry.
C'est la déesse qui préside au printemps, à l'amour et à la fécondité.
Vens 130. — Lohi reproche à Frejia, d'abord, de se livrer à la magie (seidr) pour donner de l'amour à son propre frère Frey [cf. v. 146], et ensuite d'employer le même moyen pour charmer les autres Ases.

Vens 134. - Ase láche désigne Loki. (Cf. v. 95.)

Vers 135. - Voyez vers 92, 95.

VERS 136. — Niordnr est de la race des Vanes. (Voyez Völuspd, v. 13.) Lorsque les Vanes firent la paix avec les Ases, Niordur fut donnéen ôtage à ces derniers. (Voyez Völuspd, vers 251; Vafthrüdnismdl, v. 151.)

VERS 138. — Hymir est le nom de l'Iote qui possédait le grand chaudron dont il est parlé dans l'introduction de notre poëme. (Voyez p. 321.) — Le mythe auquel il est sait allusion, n'est plus connu.

Vens 142. - Un fils que tout le monde respecte; c'est Frey.

VERS 143. — Frry portait le titre de Folkréddr goda (prince des dieux) (voyez Vóluspá, Notes critiques, v. 246); il était principalement adoré en Suède.

Vens 144. — « Ne dépasse pas la mesure dans les louanges que tu « te donnes à toi même. »

VERS 146. - Dans Ynglinga-Saga, chap. xiv, il est dit que les Vanes avaient l'habitude de prendre pour femmes leurs propres sœurs, mais que cet usage était abhorré des Ases. Cette notice me semble fondée sur une ancienne tradition historique, et elle prouve que les Vaues sont réellement un penple uni a vécu dans l'histoire, et dont le souvenir s'est conservé dans la mythologie. Les Vancs étaient probahlement une tribu gnerrière sortie de la Perse ou de l'Inde. On trouve encore dans la presqu'île en deçà du Gange, une tribn guerrière qui prétend descendre des anciens Kchatryas, et parmi laquelle se trouve le même nsage qu'on dit avoir été établi chez les Vanes. Anciennement, il était aussi permis aux guerriers, en Égypte, d'avoir leurs sœurs pour femmes; et nn des Ptolémées vonlant imiter et peutêtre rétablir cet ancien usage, prit le nom de Philadelphe, et épousa sa sœur. On sait que les Grecs n'avaient aucune répugnance ponr le mariage entre frère et sœur, et déjà dans l'Odyssée, il est dit que le dieu Éole maria ses fils à ses filles.

VERS 150. — Faire pleurer une femme signifie «l'abandonner après «l'avoir sédui te.»

VERS 152. — Tyr est fils d'Odin et d'une géante. (Voyez Hymiske. v. 29.) On croyait que ce dieu n'aimait pas à voir les hommes vivre en paix; anssi avait-il le surnom de Vigagud (dieu des luttes). (Voyez Shaldskaparmal. p. 105.) VERS 154.— Les Ases voyant le jeune Frant (voyes l'àlugad, v. 186) devenir de jour en jour plus redoutable, imaginteent une ruse pour pouvoir l'enchaîner; ils voulnrent lui persuader de se laisser lier avec une chaîne qu'il romprait ensuite pour prouver sa force. Ils promirent de lui foir es se liens s'il ne parvenait pas à les rompre lui-mème. Le Loup sonpconant le projet perfide des dieux, demanda qu'un d'eux mit la main droité dans as gueule en gage de la promesse qu'ils renaient de faire. Tyr seul cut le courage de se sucrifier à la súreit des Ases; il mit sa main dans la gueule de Frantr. Comme les dieux, après avoir enclusie le Loup avec une chistie qu'il ne ponvait rompre, n'eurent garde de tenir leur promésse, Fenrir mangea la main de Tyr.

VERS 156. — Tyr répond, avec cette impassibilité qui lui est ordimaire : «Il est vrai, j'ai perdu ma main, mais toi, tu as aussi perdu ton «fils Hrodarsvithiri (Fenrir) qui ne se trouve pas bien non plus dans «ses fers.»

Vens 163. — Un chiffor et un denier désignent ici des choses d'aucnne valeur. En vieux français, on se servait des expressions: festa (lat. festaca, fêtu, brin de paille), baloi (balai), gant, feuille, etc. Les Grees dissient ypé; les Latins, floccus, etc.

Vens 164. — Fenrir fut enchaîné dans l'île de Lyngvi, située dans le lac Amsvartnir. (Voyez Gylfaginning, p. 35.)

Vens 165. — Voycz Völuspá, v. 182.

Vans. 168. — Fry 'étant un jour monté sur le trône d'Othin, d'où le regard peut s'étendre sur tous les mondes, aperçut dans Iotanheim la helle Gerdur. Ia fille du géant Gynie. Il fut tellement épris d'amour pour Gerdur, qu'il tomba dans une langueur extrême, et ne pat ni palert, ni manger, ni dornius. N'âirier son servicure et son confident, promit de lui amener le clarmante fille, s'il lui donnait son épée pour récompense de ce service. Prey, subjugué par sa passion, donnas son épée redoutable pour avoir ce qui, dans ce monnent, lui était hien plus cher que se gloire, la helle Gerdur, l'alijet de ses feux. Cette bistoire, une des plus attrayantes de l'Edda, est chantée dans le poéme inituté Sérimip' (te vosège de Strime).

VERS 170. - Fils de Muspil. (Voyez Völuspå, v. 196.) - La forêt

Noire, est le nom de la grande forêt qui sépare Asquel (le séjour des dieux) de Midgard (la demeure des hommes).

VERS 172. - Ingunnar-Frey est le même nom que Yngvi-Frey. Yngoi paraît être l'aïeul de Freyr. Probablement, il y avait plusieurs anciennes généalogies dans lesquelles figuraient le nom de Frey, et c'est pour indiquer à quelle race appartenait l'Ase Freyr qu'on a placé devant son nom celui de son aïeul. (Cf. Ynol.-Saga, c. xu.)

VERS 174. - La corneille passe, chez les Scandinaves comme chez beancoup de peuples anciens et modernes, pour un oiscau de mauvais augure. Ses cris présageaient le malheur. La corneille est souvent confondue avec le corbeau, que les Arabes regardaient également comme un oisean de mauvais augure; ainsi, le poête El-Háréthi, appelle le corbeau le Père du malheur. Comme oisean de mauvais augure, la corneille était détestée dans le Nord. Lorsque le roi de Suède Ottar eut été tué à la bataille de Vendil par les Danois, ces derniers firent en bois une corneille qu'ils envoyèrent aux Suédois en leur faisant dire que le roi Ottar ne valait pas plus que cette corneille de bois. De là est venu à Ottar le surnom de Vendilkrûki (corneille de Vendil), nom d'autant plus injurieux qu'il était homonyme avec Vendilkráka qui signifie protée, girouette. (Voyez Ynglingu-Saga, c. xxx1.)

VERS 180. - Beyggvir est le serviteur de Frey et le mari de Beyla. Comme Frey préside à tont ce qui contribue à l'abondance et à la fertilité, et par suite à l'entretien des dieux et des hommes, son serviteur est chargé de faire la distribution des vivres. Beyggvir se pique d'être prompt et exact dans son service, et son plus grand plaisir est de voir des convives réunis à table.

VERS 186. - On ne sait pas à quel fait mythologique se rapporte le trait de lâcheté que Loki reproche à Beyggvir. VERS 192. - Voyer Völuspå, v. 2.

VERS 196. - Skadi, est la fille du géant Thiassi, la femme de Niordar et la belle-mère de Frey et de Freyia.

VERS 197. - Agiter librement sa queue est nne locution particolière pour dire, se laisser aller à sa fouque, à sa pétulance. La location vient de ce que les chevaux, quand ils sont fougueux et fringants, agitent leur queue. (Cf. Notes critiques, p. 366.)

VERS 198. - Voyez Voluspá, v. 144, 145.

Vuss 202. — Le père de Stadi, le génat Thiassi, étais parvenu, avec le secont de Lois, i aeuleer per la desse Idonu. Lois, i meaule per les Auss, exterprit de ramener la déesse frant çil revêti le sailes et le plumage de Frègie, et é remois ver le demeure de Thiassi. Comme le giant était justement absent, Lois sinit idann et revole avec elle vers Angard. Mais dans es moment, le génat rentre che la ri, il vit Lois i d'un dans les airs. Il revêt aussitôt la déponille d'un sigle, et se met Ab pomrsuite de Lois. Thiassi eitsui sur le point d'étaindre Lois, itout près d'Asgard, quand il flut attaqué par les Aues qui le tubrens. Stadi sa fille vint à Augard demander suitafeito du neutre de son père. Les Aues firent droit à as demande, et lui offrirent de choisir parmi eur un épous. Elle choisi Nivolut et s'allia sini à la ræc de Asse, sans expendant oublier et pardonner entièrement le meurtre commis sur son père.

VERS 208. - Laufey est la mère de Loki.

VERS 2:9. — Illérridi (qui a nn char étincelant), est un des noms de Thôr (Tonnerre).

VERS 221. — Thór étant le dieu du tonnerre, son arrivée est annoncée par des coups de fondre qui font trembler les montagnes. Encore de nosjours, les paysans, en Syède, lorsqu'ils entendent tonner, disent en parlant de Dieu: godgabben éter (le bon vieux roule).

VERS 225. - Beyggvir. (Voyez v. 180.)

VERS 230. — Miohir (martean, qui mond, broie, écrase) est le nom du martean de Thòr. C'est une espèce de massuo qui, lancée sur Pennemi, l'écrase et revient dans la main du dieu. Miòhir représente la foudre. (CE. Karl Martel; Judas Makkabeus, de 71370 marteau.)

Vers 233. - lord (la terre) est la mère de Thôr.

VERS 236. — Le Lonp. (Voyez Vóluspá, v. 180, Notes explicatives.) — Le Père des Victoires est Odin. (Voyez Vóluspá, v. 217.)

Vens 239. — Thor menace Loki de le jeter à travers les airs jusque dans les régions de l'orient habitées par les lotes.

VESS 241. — Loki synt entenda prononcer à Thor le mot orient, en prend anssistò occasion pour rappeler la mésarentare qui est arrivée à ce dieu dans une de ses expéditions en Orient. Pour rendre le jeu de mots plus sensible en français, j'ai mis dans la traduction expédier et expédition.

Vans 243. — Thör est appelé le Mononouger, parce qu'il combat tout aud coutre se nomenis, et parce qu'il est le plus fort de tous le dieux et héros. (Voyer Vglôte, v. 16;; Vdland, v. 21.). Le mythe auqueil lest fait allusion dann cette strophe, est le suivant. Thér voyagent un jour avez Lohi vers les régions de l'orient, trouva, sur le soir, une demoure entièrement ouverte sur le devant, et qui svist dans l'intérieur cinq chambres trè-prodonels. Les voyageur résolureut de passer la nuit dans cette demoure. Ils furent bientôt réveillés par un bruit efforpable, Cugle füt l'étonomennent de Thôr, quand ût vit que ce bruit était le ronflement d'un énorme géant conché à quêque distance de la maison d'als son étonomente augmenta encore lorsque le lendemain, à la pointe du jour, le géant ramsass par terre son gast qui n'était autre que la maison dans laquelle Thôr et Loit visient passel a unit. Alors le compagnon de Loki ne croyair plus ter Thôr, ce dieu terrible et fort, le vainquerur de tous les géants.

Vens 245. — Hrungnir était un lote qui avoit une tête de pierre (voyez Ksādākāparmāl, p. 110); il fut écrasé par Thôr avec le marteau (voyez v. 230) qui depuis ce temps a été nommé Hrungnis bani (meurtrier de Hrungnir), (Voyes Harbardsl. v. 14, 15; Hymiskv. v. 16.)

Vans 551. — L'Iote émorme, dans le gant duquel Thèr avait passé la nuit, se nomait Stymmir (cisilleur). Il peopos à The de lai tenir compagnie en route. Thèr y consentit, et mit ses provisions de voyage dans le sac du géant. Ils marchèrent toute la journée; et le soir, l'Ibte se coucha en disant à Thêr que s'il avait faim, il trouverait de quoi manger, en ouvrant le sac. Thôr, se sentant un vil appétit, voulut délier les cordons du sac, mais tous ses efforts furent intuitles nat le nored était serré. C'est que Skrymnir, qui voulait humitier le plus fort des Asse, avait lié les cordons par enchantement. Thêr ne voulant point éveiller le géant qui l'aurait raillé sur sa faiblesse, se coucha sans avoir apaisé se faim.

VERS 257. - Porte grillée des morts. (Voyez Voluspá, v. 179.)

VERS 264. — Avant de s'en aller, Loki met le comble à sa méchanceté en insultant et maudissant jusqu'à OEgir, la maître de la maison.

cete en insuitant et maudissant jusqu'a tiegir, la maitre de la maison.

(1) Loki, pour échapper aux poursuites des Ases, prend la forme d'un saumon. Il s'sgit ici sans doute de cette espèce de saumon qu'on appelle, en Islande godlax (saumon divin), et qui a une couleur d'or ou de

fen. Le nom scandinave lar signifie proprement luiunt, parce que le saumon a une couleur luisante. C'est aussi la signification d'un nom de Logi (luisant, flamme). Or Loi et Logi sont souvent confondus dans la mythologie scandinave. (Voyer Folupal, v. 202). Le mythe dont il est question ici, repose done sur un rapprochement truoré entre le saumon d'uni qui a la couleur du feu, et Loi, unétamorphosé en poisson pour échapper aus poursaites des Asses.

- (2) Franangr signifie brillant et resserré; c'est sans donte un nom fictif pour désigner une cataracte dont les eaux, avant de tomber en cascades brillantes, sont resserrées entre les rochers.
  - (3) Nári. (Cf. Vôluspá, v. 144, 145.)
  - (4) Sigyne. (Voyez Völuspå, v. 146.)

# TROISIÈME PARTIE,

GLOSSAIRE.

## INTRODUCTION.

La signification des mots résulte de la signification des lettres dont ils se composent : il faut donc connaître le sens des lettres pour pouvoir s'expliquer comment et pourquoi tel mot exprime telle idée. Les éléments des mots sont ou des voyelles, ou des consonnes. Les consonnes, dont le son ou la pronouciation est plus pleine, plus matérielle que celle des voyelles, forment le corps des mots et en déterminent la signification particulière. Les voyelles ont une signification plus métaphysique : elles servent à indiquer les rapports logiques sous lesquels on doit envisager l'idée du mot exprintée par les consonnes. C'est pourquoi si, dans un mot primitif, on change une seule consonne, on change entièrement la signification du mot; au contraire, si l'on y change les voyelles, la signification reste la même, mais l'idée subit une modification par rapport au temps, au mode, à l'état actif ou passif, aux différents cas de la déclinaison, etc. On conçoit, d'après cela, que les voyelles, à elles seules, ne peuvent pas former ce qu'on appelle vulgairement des racines, ou ce que nous appellerons des thèmes de mots !.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On objecters ans doute que la voyelle i a formé, en sanscri, us racine ξ (alor, en latin, le verbier», etc. Nous répondrous que ξ a perdu sa consonne, et que sa forme actuelle est dérivée de π (Ga), soit par l'intermédiaire de π (Ya), soit par l'intermédiaire de π (Ht). La forme du verbe latin êrc, est donc dévirée de hir comme

#### CHAPITRE I.

#### DE LA SIGNIFICATION DES VOYELLES.

Dans toutes les langues, il n'y a que trois voyelles significatives par elles-mêmes; ce sont a, i et a (oa), vov. p. 46. Toutes les trois se sont formées ou individualisées en sortant de la vovelle primitive e ou o, espèce de cheva qui n'avait pas de signification logique, et qui servait seulement à rendre possible la prononciation des consonnes, Cet e muet est encore aujourd'hui la première voyelle que prononcent les enfants. Le vocalisme parvient à son apogée, du moment que les trois voyelles a, i, a se sont individualisées; puis il décline et revient à ses commencements, soumis en cela à cette loi constante de la nature, d'après laquelle la vieillesse se rapproche de l'enfance. Ainsi, de même que dans les langues primitives, a, i, a dérivent de e ou o par l'intermédiaire de è . é . o : de même . on remarque, dans les langues dérivées, que a, i, a tendent à se rapprocher de ō ou e par l'intermédiaire des mênies voyelles; voy. p. 46 et suiv.

Nous parlerons ici seulement de la signification des voyelles a, i et a, parce qu'elles seules sont à l'apogée du vocalisme, et expriment, par conséquent, le plus dement leurs différentes significations respectives. Il suffit d'ailleurs de connaître la signification de a, i et a pour

amare de hamare (कामय). D'ailleurs, ce qui prouve que i ne peut pas être la véritable racine, c'est que le son i, comme nous le verrons, n'exprime pas l'idée de mouvement, mais l'idée d'intériorité.

connaître en même temps celle des voyelles qui en sont dérivées.

En général, la voyelle a est opposée par sa signification aux voyelles i et u; et ces deux dernières sont de nouveau opposées entre elles, de sorte que i forme contraste avec a. Ainsi, la voyelle a (ou), la plus sourde de toutes, exprime ce qui est prépode, coavert, inerte; la voyelle i, au contraire, la plus aigué de toutes, marque ce qui est intérieur, pénétrant, vif. Mais, bien que la signification de a et de i soit différente l'une de l'autre, ces deux voyelles ont cela de commun, qu'elles expriment plutôt un état qu'une action. C'est en cela qu'elles sout opposées à la voyelle a qui désigne ce qui est extérieur, mobile, actif.

Ce que nous venons de dire, d'une manière générale, de la signification de a, i et a doit trouver sa confirmation dans l'emploi que les langues primitives ont fait de ces voyelles pour exprimer, non-seulement les sensations de l'àme et du corps, mais aussi les catégories de l'entendement ou les rapports de lieu et de temps, l'actif et le passif, les différents modes du verbe, les cas de la déclinaison, etc. Examinons d'abord la différence dans la signification des interjections formées par a, i, u : car l'exclamation est la manifestation immédiate de nos sensations. et celle dont la signification est la mieux sentie et comprise par tout le monde. Or, si l'on analyse les interjections usitées, non pas dans nos langues modernes, mais dans les langues les plus ancienues qui sont encore l'expression fidèle de la uature, on trouvera confirméce qui a été dit cidessus. En effet, on remarque que u! (ou!) et les voyelles qui en sont dérivées, expriment une passion profonde et

repliée sur elle-même, comme la douleur, la crainte, l'horreur; que il et ses dérivés marquent une passion vive et concentrée en elle-même, comme la joie intérieure; que al et ses dérivés expriment hien moins une sensation passive qu'une absence de passion, un léger mouvement de l'àme, se découvrant et s'épanouissant au dehors, comme la contemplation et l'admiration.

Considérons maintenant les voyelles a, i, u par rapport à différentes significations de lieu. La voyelle i désigne l'intérieur. Cest pourquoi le locatif en sanscrit est exprimé par i; ex.: pitari (dans le père). En arabe, i, à la fin d'un mot, exprime le régime indirect ou le datif; ex.: bi'lmalki (adans le roi). El moyelle i désigne indifféreument le datif et le locatif, c'est qu'il y a réellement beaucoup d'analogie entre ces deux cas. Aussi le locatif sanscrit est-il devenu datif en grec et en fair; ex.: sansc. pitari (dans le père); gr. patri (au père); lat. patri (au père); sansc. pitrsu (dans les pères); gr. patrasi (aux pères).

La voyelle u désigne, non pas l'intérieur, mais le fond d'une chose ou le côté couvert, opposé à celui où l'on se trouve placé; ex.: sansc. upa (sur, auprès); lat. sub (sous); sansc. ut (mouvement partant du fond vers l'extérieur d'une chose); goth. us, etc.

Enfin la voyelle a désigne plus particulièrement ce qui est cziérieur, comme on le voit nettement quand on compare entre elles quelques particules de lieu, ayant les mêmes consonnes, par conséquent la même signification foudameutale, mais des voyelles différentes qui modifient cette signification. Ainsi la particule lat. in, all. in, désigne la direction d'ici là vers l'intérieur; au contraire, la particula, le long d'une chose à l'extérieur. La particule sanscrite ut signifie la tendance vers, qui part du fond, vers
l'extérieur; et en latin, ut a la signification métaphyrique
de afin que; au contraire ati, en sansc. ad, en lat. marquent
la direction physique, visible d'un objet vers l'extérieur
d'une chose. La préposition sansc. apa, gr. apo, lat. ab,
indique une dépendance extérieure, visible, matérielle;
au contraire, sansc. upa, gr. hupo, marquent plus souvent
une dépendance intérieure, invisible, métaphyrique.

Après avoir vu quelle est la signification des voyelles a, i, u, par rapport au lieu, examinons maintenant quelle en est la signification par rapport au temps. La catégorie logique du temps dérive de celle du lieu : aussi, dans toutes les langues, les mots qui expriment les différents rapports de temps dérivent plus ou moins directement de mots qui désignent des rapports de lieu. C'est pourquoi ce qui a été dit des particules de lieu s'applique aussi avec les modifications nécessaires aux particules de temps. Ici il importe de montrer le contraste que a forme avec les voyelles i et u. Si au temps présent, la voyelle radicale est a, celle du temp passé est a ou i, et réciproquement; ex.; hébr. prétérit, Katal, malak; non-prét. (présent et futur), yik'tol (p. yik'tul), yim'lok (p. yim'luk). Arabe prét. : kataba; non-prét, yak'tubu. Hébr. prét. kabéd (p. kabid), katon (p. katun); non-prét. yik'bad, yik'tan. Arabe prétérit, kutiba, non-prét. yak'tabu. Le même contraste entre les voyelles se remarque dans les verbes des langues teutogothiques. C'est pourquoi toutes les conjugaisons de ces langues se réduisent à deux classes; la première renferme les verbes dont la voyelle radicale, au présent, est a, et qui, au prétérit, changent cet a en i ou en a. La seconde classe renferme les verbes dont la voyelle radicale est i au présent, et qui, au prétérit, changent cet i en a. Nous prendrons pour exemple les conjugaisons de l'islandais.

I" Classe, 1" espèce (présent a; prétérit i; participe présent a); 1" prés. fell (p. fall), prét. fiell; 2" prés. grad (p. gràt), prét. griet; 3" prés. sveje (p. sraip), prét. sviep, 4" prés. hleyp (p. hlaup), prét. hlőp, 2" Espèce (prés. a; prét. a; part.-prés. a); 5" prés. el (p. al), prét. d) (p. ul).

II\* Classe, 1<sup>re</sup> espèce (prés. i; prét. a; part.-prés. i); 6° prés. drēp (p. drip), prét. drap; 7° prés. gin (p. giin), prét. gein (p. gain), 2° Espèce (prés. i; prét. a; part.-prés. u); 8° prés. dryp (p. driup), prét. draup); 9° prés. stél (pour stil), prét. stal. Ces exemples montrent que l'opposition entre a et les voyelles i et a est aussi générale et aussi nettement dessinée dans les langues teuto-gothiques que dans les langues sémitiques. Mais en voyant que a, i, u se trouvent aussi bien dans le prétérit que dans le présent, on pourrait croire que ces voyelles n'ont pas une signification précise et fixe qui les rende propres à désigner exclusivement, soit le prétérit, soit le temps présent. Cependant cette circonstance tient à une tout autre cause; elle vient de ce que la désignation stricte et régulière des temps, au moyen de leurs voyelles respectives, se trouvait en contradiction avec l'usage que les langues primitives ont fait de ces mêmes voyelles pour désigner l'actif et le passif. Or, comme cette dernière distinction touchait de plus près à la signification ou à l'idée exprimée par le verbe, elle était plus essentielle et plus importante que la distinction qu'on pouvait faire entre les voyelles pour marquer la différence des temps. C'est pourquoi la voyelle radicale (placée au prétérit, dans les langues sémitiques, et au présent, dans les langues germaniques) a du exprimer de préférence, non pas les temps, mais la signification active ou passire du verbe, et par cela même les langues ont dús e contenter de désigner, par des voyelles différentes de la voyelle radicale, les temps différents de celui où elle se trouvait placée.

La désignation de l'actif et du passif, au moyen des voyelles, mérite surtout l'attention du philologue. Le passif est exprimé par les voyelles i et a qui, comme nous l'avons vu, signifient ce qui est intérieur, inerte, métaphysique; l'actif au contraire s'exprime par la voyelle a qui désigne ce qui est extérieur, ce qui est visible, ce qui agit. La signification active ou passive est aussi bien exprimée dans le nom que dans le verbe; mais comme c'est dans cette dernière espèce de mots qu'elle se fait le mieux sentir, nous ne donnerons pour exemples que des verbes. Toutes les fois qu'un verbe a une signification active, les langues sémitiques et indo-germaniques y mettent, comme voyelle radicale, la vovelle a: ex. : arabe gatala (tuer), kataba (écrire); isl. gana (lat. distendere), tana (étendre), etc. Dans les langues sémitiques, la plupart des verbes actifs peuvent devenir passifs en changeant la voyelle radicale a en i, et en observant, pour les autres voyelles, les règles euphoniques et grammaticales; ex. : qutila (être tué), kutiba (être écrit). Dans les langues germaniques, la voyelle radicale ne peut pas toujours être changée à volonté pour exprimer, tantôt l'actif, tantôt le passif. Il est même rare de trouver ensemble, dans ces langues, des verbes, comme gana (étendre) et gina (être étendu), qui sont identiques quant au fond, et ne différent entre eux qu'en ce que l'un est actifet l'autre passif. Mais ce qui est digne de remarque, c'est que dans les langues indo-germaniques, beaucoup de verbes qui, primitivement, ont été actifs, ont changé la voyelle a en la voyelle i, parce que ces verbes out pris, peu à peu, une signification passive. Ainsi, par exemple, le verbe vasa, qui en sanscrit signifie se répandre sur, couvrir, s'établir, a pris, dans les langues germaniques, la signification abstraite et passive d'etre, et s'est changé en visa, vira. D'un autre côté, beaucoup de verbes qui, primitivement, avaient une signification passive, sont devenus actifs en gardant cependant leur ancienne vovelle passive i; ex.: vita (savoir), finda (trouver), binda (lier), smida (frapper), etc. Le même changement s'est opéré dans plusieurs verbes sémitiques qui, tout en ayant la forme de passifs, sont suivis d'un régime direct, comme, par exemple : arabe, rakhimtahâ (tu as été miséricordieux envers elle).

Les verbes iudo-germaniques dont la voyelle radicale est a avaient dans l'origine une signification passive, qui, plus tard, dans un grand nombre de cas, est devenue active; ex.: lat. luere (être làché), làcher, etc.; luere (être siallant), briller; fluere (être répandu), coaler. Sansc. lupa (lat. distensum esse), séparer, briuer; lat. rumpo, etc. etc.

Quant à la différence qui existe entre i et a., par rapport à leur propriété d'exprimer le passif, on peut dire que, dans les langues indo-germaniques, i exprimait dans l'origine le passif proprement dit, tandis que a exprimait plus particulièrement le neutre, comme on peut le voir par les exemples que nous venons de donner. Dans les langues sémitiques, a désignait originairement un éta passif, habituel ou permanent; ex.: héb. kalon (p. kalun), être petit (de nature); arabe kaltura (être bref), hhanna (être beau), etc. La voyelle; an contraire, désignait un état passif accidentel; ex.: héb. tzamée (p. tzamie), être altéré de soff, hhafetz (être réjoui); arabe de corrections de conseignes.

En arabe, les voyelles a et u ne servent pas seulement à exprimer l'actif et le passif, mais aussi les modes du verbe ou le subjonctif et l'indicatif. Ainsi la voyelle u, qui exprime le passif. l'état, la substance, l'indépendance, désigne l'indicatif, et par conséquent la voyelle opposée a désigne la dépendance ou le subjonctif; ex. : ind. yaq'lulu, yaktubu; subj. yaq'lula, yaktuba. D'après le même système et par analogie, la voyelle u, qui exprime l'état, désigne aussi le suigt. le cas indépendant ou le nominatif, tandis que a désigne le régime direct, le cas dépendant ou l'accu-satif; ex.: nom. mat'ku (roi), acc. mat'ka; nont. abd'u (serviteur), acc. abd'a.

Après avoir vu les différentes significations des voyelles a, i, a, il nous reste à dire quelques mots des diphthongues. Nous avons eu déjà occasion de dire [p. 52] qu'il n'y a que deux diphthongues primitives; ce sont af et az (aou). La diphthongue af n'est qu'un renforcement de la voyelle i, de même que az n'est qu'un renforcement de u. C'est pourquoi la signification de ces deux diphthongues ne diffère point de celle des voyelles dont elles dérivent. Af et az ne différent de i et n que grammaticalement, e'est à dire que certaines dérivations grammaticales exigent, à la place de i, le renforcement de voyelle aï, et à la place de a, le renforcement de voyelle aŭ. Aussi, les diphthongues aï et aŭ sont-elles appelées, par les grammairiens hindous, des vriddhiú (augmentations) de i et de a.

## CHAPITRE II.

### DE LA SIGNIFICATION DES CONSONNES.

Les consonnes déterminent, comme nous l'avons dit. la signification des mots; chacune d'elles contribue pour sa part à former cette signification; chacune est un élément de la notion ou de l'idée exprimée par le mot. Les idées ou les premières notions de l'homme primitif résultaient des impressions, causées par les choses qui affectaient ses sens, principalement celui de la vue. L'homme primitif exprimait ses sensations en imitant ou en représentant exactement, par des gestes ou par des sons significatifs, correspondant à ces gestes, les différentes actions qu'il avait vu faire. Or, comme tout ce qu'on voit se voit dans l'espace, et que toute action se présente à l'œil comme une modification des rapports de lieu ou comme une succession de mouvements, il était naturel que l'homme primitif, pour exprimer sa pensée, désignât par le geste ou par des sons significatifs, les mouvements successifs qu'il avait vu faire. Ainsi, par exemple, l'idée d'étendre qui nous paraît si abstraite parce que nous rattachons nos idées à des mots et non pas à la vue matérielle des choses, cette idée. l'homme de la nature la conçoit d'une manière toute mécanique, et l'exprime par conséquent de même. Il voit qu'une chose s'allonge ou i'étend, c'est-à-dire que le point extrême de cette chose qui, auparavant, était éci, est maintenant là. Pour exprimer ce qu'il a vu, c'est à dire l'idée d'étendae qu'il a conçue par la vue, il fait le geste qui exprime éci et puis le geste qui exprime là, ou bien il articule le son tal ou da! qui exprime par sa nature même ce que nous désignons par le mot ici, et puis le son na! qui exprime encore par sa nature même ce que nous désignons par le mot là. Ainsi se forme, d'une manière toute mécanique, le mot tana [ici, là] qui désigne naturellement et nécessairemant l'idée d'étendre (gr. rés», lat. ten@lere, sil, thana, etc.)

Prenons encore un autre exemple. L'idée de donner n'existe pas d'une manière abstraite dans l'entendement de l'homme de la nature. Pour lui, cette idée est une image qui existe dans son imagination. Il voit qu'on donne en étendant la main vers la personne à laquelle on donne. C'est pourquoi il exprime l'idée de donner en étendant la main vers quelqu'un, et en accompagnant ce geste du mot da! (là), lat. da-re, ou bien il dit le mot NATANA (tendre là) tendre vers, lat. iN-TeN(d)ere, héb. בחן (donner). On voit d'après cela que la langue primitive est comme une peinture ; les actions et les passions sont retracées dans des mots qui expriment des gestes, des attitudes, des mouvements successifs, et c'est pourquoi les consonnes ou les éléments des mots désignent des mouvements ou des rapports de lieu. Il s'agit donc maintenant de déterminer la signification particulière à chaque consonne : nous expliquerons à cet effet le sens des consonnes islandaises. Tout ce que nous en dirons s'appliquera aussi aux consonnes

correspondantes dans les autres langues. Il est vrai que l'alphabet islandais est un des moins riches en consonnes : cependant il renferme toutes les consonnes des langues primitives, et il suffit de connaître le sens de ces consonnes primitives pour connaître en même temps la signification des consonnes qui en sont dérivées ou qui leur sont homorganiques, c'est à dire formées par le concours des mêmes organes de la voix. En effet, les sons homorganiques expriment le même sens général, et ils ne différent entre eux que par de légères nuances. Ces nuances se sont établies à mesure que les langues dérivées spécifiaient et différenciaient davantage les idées vagues et générales des langues primitives, et exprimaient, par conséquent, ces différences par des nuances dans la prononciation des mots. Comme ces nuances se sont établies différemment dans les différentes langues dérivées, à cause de la différence des lois de l'euphonie et de la permutation des consonnes, c'est à la grammaire spéciale d'expliquer quelles sont les nuances qu'expriment les sons homorganiques dans chaque langue en particulier. Pour nous, qui considérons ici les langues dans leur état primitif, nous n'avons point à examiner ces légères différences, par la raison qu'elles n'existaient pas encore à cette époque ancienne. Nous rangerons donc dans une seule et même classe les consonnes qui sont homorganiques ou qui sont dérivées l'une de l'autre; et nous préciserons, autant que possible, la signification propre à chacune de ces classes. L'ordre dans lequel se suivront les différentes classes est le suivant : nous parlerons d'abord des lahiales, puis des dentales, ensuite des gutturales. C'est dans cet ordre que les enfants apprennent  $\lambda$  articuler les sons; ils prononcent d'abord les labinles, puis les dentales, et enfin les gutturales.  $\lambda$  ces trois classes, nous ajouterons la classe des liquides, R et L, et la classe qui renferme la nasale N. Comme les consonnes doivent toujours étre accompagnées d'une voyelle pour pouvoir étre prononcées, nous ajouterons à chaque élément-consonne la voyelle primitive e qui, comme nous l'avons vu, n'à pas encore de signification précise.

Labiales Ve, Be, Me, Pe, Fe.-Ces labiales expriment le sens du mot sur, et désignent l'idée de répandu sur, de surface, que cette surface soit la supérieure ou l'inférieure, qu'elle soit horizontale ou verticale; ex.: hébreu Be (sur, auprès, dans); ar. Bi (sur, auprès, dans); gr. ePi (sur, auprès); sansc. aPa (sur, auprès); gr. haPo (sous, vers); lat. suP (sous, vers); goth. Bi (sur, à); vieux all. Pi (sur, à). L'idée sur, envisagée sous le point de vue actif ou combinée avec l'idée de mouvement, produit la signification de vers, et exprime aussi l'idée de ce qui se répand, de ce qui est plan. Ainsi, en sanscrit, Va signifie ce qui se répand, l'air, l'eau; héb. Mai (eau). L'idée de surface plane se montre davantage dans le mot sanscrit aP (eau) (cf. lat, æqvor, aqva; all. eBen). L'idée de plat, uni engendre celle d'égalité, de parité; c'est pourquoi les mots sanscrits Va, iVa, éVa signifient égal, semblable, de même que, aussi. Le mot Va est devenu conjonction préfixe, et de même que, en zend et dans les langues sémitiques; ex. : ar. Va- (et); éthiop. Va- (et); héb. Ve-, Va- (et): en latin il est devenu une particule disjonctive enclitique; ex. : plusVe, minusVe, siVe, etc. L'idée de répandre, étendre, prise dans un sens plus abstrait, signifie éloigner, dériver, descendre. Telle est la signification des prépositions suivantes : sansc. aVa, aPa; gr. aPo; lat. aB; goth. aF-; v. h. all. aP-, etc. etc. Enfin l'idée de sur, aaprès, produit celle de présent, et cette dernière fait naître l'idée d'objet, que ce soit une personne ou une chose. C'est pourquoi, dans les langues indo-germaniques, Ma désigne la première personne du singulier, et Mas la première personne du pluriel; ex.: sansc. Ma-t (de moi), Ma-yi (en moi), etc. as:Mi (je suis), s:Mas (nous sommes); gr. Mé (moi), es-Mi (je suis), es-Més (nous sommes); lat. Mé (moi), su-M (je suis), sa-Mus (nous sommes), era-M (j'étais), era-Mus (nous étions); goth. i-M (je suis), siju-M (nous sommes); v. h. all. pi-M (je suis), pira-Mès (nous sommes), etc. Dans quelques cas, Ma s'est changé en Na; ex. : sansc. Nas (à nous); lat. Nos (nous); gr. Noi (nous deux); dans quelques autres cas, il s'est changé en Va; ex.: gothique Veis (nous), Vit (nous deux); sansc. Vam (à nous deux). Dans les langues sémitiques, le pronom personnel Ma s'est changé en Na; ex. : héb. aNi (moi), aNu (nous), katab'Ti (p. katab'Ni) (j'ai écrit), katab'Nu (nous avons écrit), èk'tôb (p. aNk'tôb) (j'écrirai), Nik'tôb (nous écrirons). Cependant l'ancienne forme Me s'est conservée dans les participes et quelques substantifs, avec la signification primitive de personne qui, ou chose qui; ex. : ar. Mag'tula (qui est tué); héb. Mekattab (qui est écrit), Malkoakh (qui est pris), butin, etc. Ce Ma répond exactement à la terminaison Ma dans beaucoup de mots indo-germaniques; ex.; sansc. saMa (cette personne, cette chose); lat. ideM (cette personne, cette chose); sansc. bháMa (chose qui brille), soleil; tiqMa (qui est aigu), etc. etc. Dans les langues sémitiques, l'ancienne forme Ma s'est encore conservée comme pronom interrogatif; ex.: héb. Mi (qui?), Mah (quo?), etc. En résumé, les consonnes labiales expriment l'idée de sur, d'où découlent toutes les autres significations. Le geste qui correspond à ces différentes significations est celui qui consiste à placer le plat de la main sur la poitrine. Ce geste indique l'idée de sur, couvrir, aplatir, et l'idée de présence, de personnalité, etc.

Deniales. Te., De., þe (Se., Re). — Aux consonnes' dentales, nous devons ajouter la silliante S parce que, dans toutes les langues, elle est née de l'assibilation d'une dentale (voy. p. 93). Il est vrai que S provient quelquefois d'une gutturale silliante (ch.) qui a rejeté son élément guttural (voy. p. 77); mais ce cas est bien rare, et le plus souvent S dérive d'une dentale, principalement de T. Puisque nous rangeons dans cette classe la silliante S, nous devons aussi y ranger une certaine espèce de R, car ces R dérivent immédiatement de la consonne S (voyez page 76).

Les consonnes de cette classe expriment la désignation la plus précise d'une chose, en la montrant pour ainsi dire du doigt. Elles signifient donc ceque nous exprimons par le mot cet Cest pourquoi les dentales servent principalement à former des pronoms démonstratifs, c.x. in S.d (ce), id (accus. ce); éthiop, Se (ce); sanse. Sas (ce), tam (acc. ce), eSaS (celui-ci), tam (celui), aTie(id est), sanTi (id sont), Gr. De (ci), opposé à men (lh); To (ce) Tot (les), extraction (att.), <math>tat (id sont), tat (i

saltanD (lat. saltant). V. h. all. DeR (cc), Dié (les), valliT (il tombe), vallanT (ils tombent).

La classedes dentales forme aussi des adverhes de temps; ex.: sansc. Talbá (dans ce temps); gr. ToTé (alors); latin Tanc (alors); goth. Thá (alors); v. h. all. Da (alors); ar. IDs., IDsan (alors); héb. aD, aS (alors).

Comme la personne la plus proche qu'on puisse désiguer est.celle à qui l'on parle, les dentales et leurs dérivées
'servent à marquer la seconde personne; ex.: ar., ar.Ta (tu),
arTum (vous); hum Ta (ta étais debout), kam Tum (vous
éties debout), Heb.: arTab (tu), arTèm (vous); quatTa(tu as tué), q'taTrèm (vous avez tué). Sansc. Tvam (ia);
daddSi (tu donnes); baraï ha (vous portez). Gr. Ta, Su
(tui); histès (tu places), histà l'é (vous placez). Lat.: tu
(tui); tegS (tu lis), legTir (vous lisez). Goth.: Thd (tu);
salti S (ta sautes), salti Th (vous sautez). V. h. all.: Dù (tu);
vallis (ta tombes), vallet (vous misez).

Comme il faut nécessairement, pour qu'on puisse montrer une chose dans tel ou tel état, que cette chose ait réellement déja passé dans cet état, la particule démonstrative Ta indique aussi le temps passé, et le passif des verbes dénominatifs, dont la conjugaison est faible, c'extàdire qui n'ont plus la faculté d'exprimer le temps passé et le passif par le changement de la voyelle radicale (voyezpage 375); ex.: sanse. al Ta givoici qui est dijl, dit; patl Tas (voici qui est tombé), tombé; gr. lekTos (dil;) lat. facTus (fait); goth. alijTbs (nouri); aljDs (j'ai nourri); v. h. all. nerTlér (conservé), nerTa (j'ai conservé), etc. Comme, la signification réfléchie dérive de la signification passive, la particule Ta, qui exprime le passif, peut aussi exprimer le pronom réstéchi. Ainsi, dans les conjugaisons faibles des verbes sémitiques, Ta exprime quelquesois le passis, mais le plus souvent le réstéchi; ex.: heb. hiTmakher (être vendu), hiTgaddesh (être sanctissé), se sanctiser, ar. Tagatala (se tourmenter, s'ingénier), Tagátala (lat. invicem percuti), se frapper réciproquement; Tarisala (all. gegenseitig beschickt werden), s'envoyer réciproquement, etc. etc.

Nous avons encore à considérer les dentales et leurs dérivées par rapport à leur signification active, ou par rapport à l'îdée de mouvement. Cette classe exprime la direction d'une chose vers un point indiqué. Comme ce point peut être plus ou moins rapproché de la personne qui parle, les dentales expriment également bien le mouvement d'ici là et le mouvement de là ici, le mouvement de haut en bau et le mouvement de bas en haut; ex. : sanscrit all'i (vers), all' (dehors); gr. éS (vers). Dé (3èponde), vers; lat. al) (vers), all' (vers), afin que; goth. all' (vers), De (vers), all' (dehors), s'. (chors); v. h. all. all. all. (vers), d'in que; goth. all' (vers), d'in que; goth.

Tout mouvement peut être considéré sous le point de vue de l'éloignement, de la séparation, ou sous celui de la jonction, du rapprochement. La signification de séparation est celle de la suffixe dentale · T.-D. qui indique l'ablatif dans les anciennes langues indogermaniques; ex. zend garvif (de la montagne); sansc. tamff (de là); v. lat. pradaD (de la proie). Le génitif est dérivé de l'ablatif, c'est pourquoi le S. qui caractérise ce cas dans presque toutes les langues indogermaniques, n'est autre que l'assibilation du T de l'ancien ablatif. La signification

de l'S est donc aussi la même que celle du T, seulement elle est plus métaphysique parce qu'elle est dérivée. Ainsi, tandis que l'ablatif exprime la séparation matérielle et physique, le génitif désigne la séparation métaphysique, la dérivation, le rapport de l'effet à la cause, etc. L'idée de séparation, d'éloignement est encore exprimée dans les particules suivantes : gr. -Then (d'ici là); lat. Dé (de). Dé., Sé-, DiS- (pour Dé-Sé); goth. DiS (pour Du-uS); v. h. all. Zi-aR-, ZēiR, etc. Au contraire, l'idée de ionction se montre dans l'adverbe grec éTi (ajouté à), encore, et dans la conjonction latine eT (et). En résumé, les dentales et leurs dérivées ont deux significations principales d'où découlent toutes les autres : l'une est ce! qui désigne les objets dont il est question, l'autre est vers ce! qui indique la direction. Le geste qui exprime la signification des dentales est celui par lequel on montre du doigt un objet, ou par lequel on en montre la direction.

Guttureles K, G, Y, H.—Les gutturales ont, comme les dentales, une signification démonstrative, avec cette différence que les dentales désignent l'objet d'une manière absolue, tandis que les gutturales le désignent relativement à d'autres objets; ex.: lat. Cit (ce côté, opposé à l'autre), en deçà; cCté (cet de cet voyezle de ce côté), le voilà. Héb. Hée (ch!), le voilà! Goth. ik (ceci! opposé à Tu, cela!), moi; sansc. allam (moi); gr. cCo; lat. cCo; héb. anóki. Daprés cela on conçut pourquoi les pronoms relatifs primitifs sont tous formés de gutturales. Les pronoms démonstratifs, formés de gutturales, sont toujours plus relatifs que ceux formés de dentales, ainsi: lat. HiC, HaC, HoC (ce, dont il s'agit), est moins fortement dé.

Comme l'idée de disjonction implique nécessairement l'idée de relation, les gutturales qui expriment la relation, servent aussi à former des particules disjonctives; ex.: anglo-sax. Gê-Gê (lat. cum·tum); allem. Yé-Yé.

La particule Ta, nous le répétons, désigne les objets d'une manière absolne : les objets à désigner n'étant pas considérés par rapport à d'autres objets de la même espèce, ne peuvent pas être confondus avec ces derniers; l'indication est par conséquent précise, certaine, affirmative. La particule Ka, au contraire, désigne les objets d'une manière relative; les objets à désigner sont considérés, par rapport à d'autres objets de la même espèce, avec lesquels on pourrait les confondre; l'indication n'est donc ni absolue, ni précise, ni affirmative. Cette particule indique par conséquent une espèce d'incertitude dans l'esprit, et cette incertitude fait naître la question. C'est pourquoi les gutturales forment non-seulement les pronoms relatifs, mais aussi les pronons interrogatifs. D'un autre côté, l'incertitude ou l'état de l'esprit de ne pouvoir s'expliquer une chose, produit l'étonnement, et par suite l'exclamation : en effet, l'exclamation quel homme ! n'est qu'une autre manière de dire : comment peut-on être un tel homme? C'est pourquoi les gutturales, qui forment des pronoms interrogatifs, peuvent aussi former des mots exclamatifs. Nots donnerons, comme représentants de la nombreuse famille des mots relatifs, interrogatifs et exclamatifs, les exemples suivants ? héb. H' (particule interrogative); sanc. Kas (qui), Ya (qui), Yadi (quand); gr. Poté (pour Kôté), quand; Pós (p. Kôs), comment; lat. Qui (qui); goth. Hear (qui); v. h. all. Heèr' (qui), etc. etc.

Quant à leur signification active, les gutturales désignent le mouvement considéré sous le point de vue relatif, c'est-à-dire non comme direction, mais comme jonction ou disjonction. Ainsi, en gothique, la particule prépositive Ga-, v.-h.-a. Ka-, Ki-, de même que la particule latine Con-, exprime l'idée de jonction; au contraire, en grec, la préposition eK exprime l'idée de disjonction, de séparation. La particule gothique Ga- se trouve ordinairement dans les mots dont le sens primitif était tel qu'il se combinait facilement avec l'idée de jonction, d'alliance, de société, de réunion. En cela, Ga- diffère essentiellement de la particule Da-, Tu-, qui, nous l'avons vu, signifie aussi vers, mais qui exprime une jonction fortuite dans laquelle il n'y a aucune relation intime, naturelle, nécessaire entre les objets qui se joignent.

En résumé, les gutturales expriment d'une manière générale l'idée de rapport ou de relation. Cette idée qui est une des principales catégories de l'entendement humain, a produit une infinité d'autres idées que le logicien peut suivre dans leurs filiations et leurs ramifications à l'aide des indications fournies par l'analyse comparative des langues.

Les gestes qui expriment les différentes significations des gutturales, se font tous avec les deux mains, comme pour indiquer la relation existant entre deux termes. Ainsi, pour désigner la jonction ou la séparation, le geste naturel consiste à rapprocher ou à séparation, le geste naturel consiste à rapprocher ou à sépare se deux mains; de même que pour exprimer la question, l'étonnement, l'admiration, on étend ou on lève les deux mains ensemble.

Liquides Re, Le. - Ces deux consonnes ont eu, dans l'origine, la même signification, et les différentes langues n'ont préféré l'emploi de l'une ou de l'autre, que selon. qu'elles avaient une plus ou moins grande facilité à prononcer R ou L. Originairement la lettre R n'était pas liquide, c'était au contraire une consonne forte née de Q, la plus forte des gutturales (voyez p. 76). Cet R guttural, différent par son origine du R faible né de S, est devenu peu à peu plus doux, plus liquide, et a engendré le son L. Pour indiquer l'analogie qu'il y a entre L et R et pour rappeler la nature plus liquide de L, cette lettre (5) se trouve placée dans l'alphabet après la gutturale K (3), de même que R (7) se trouve placé après la gutturale Q (5) dont elle est dérivée. Mais K est une consonne plus douce que Q; on peut donc établir les rapports suivants : K est à Q comme L est à R, et K est à L comme Q est à R. Comme la prononciation de R était rude dans l'origine, cette lettre exprime l'idee d'éruption, de sortie, de saillie, d'éminence, de grandeur (cf. gr. aRi-, eRi-, aRistos). Dans le sens actif, Ra signifie s'étendre, aller,

sailti, s'élever (cf. sansc. Ri, R). La liquide L indique généralement l'îdée d'élan, de longueur, d'éloignement. La signification d'éloignement fait que L combiné avec une particule démonstrative, produit l'îdée que nous exprimons par le mot là l'(ce qui est éloigné). Exemple: hébr. hal.- (cela) le; ell.èh (lat. il.Los, illas); d.l. (la) vers cet endroit-là; Le. (là!) vers, particule qui exprime ordinairement le datif. Lat. ill.ad (cela); al.iau (le plus éloigné) fautre; al.ter (le plus éloigné des deux) l'autre (un trat du chél- Gr. ell.or, l'autre), etc.

Le geste qui exprime les différentes significations de R et de L, est celui qui consiste à étendre le bras, ou à le porter brusquement en avant.

Nasale N. - Quant à la prononciation, la consonne nasale N a beaucoup d'affinité avec la labiale nasale M. C'est pourquoi dans toutes les langues, ces consonnes se permutent quelquefois entre elles, de même que dans l'alphabet elles se trouvent placées l'une à côté de l'autre. Quant à la signification, N diffère de M, et se rapproche davantage de la liquide L. En effet, R et L désignent, l'un et l'autre, l'idée d'éloignement, d'extension, Ainsi, en sanscrit, on dit aNyas (celui-là) l'autre; en latin, aLius; en goth, on dit aNthar (l'autre); en latin, aLter (l'autre). L'idée d'éloignement produit celle de négation, car on éloigne, on rejette la demande, la proposition, quand on s'y refuse, ou quand on la nie. La négation s'exprime aussi tantôt par L, tantôt par N, mais le plus souvent et le plus énergiquement par cette dernière consonne; ex. : araméen La (non); hébr. aL, Ló (non), Nôc-(éloigner, empêcher); sansc. aN- (non-), a- (p. aN) non, Ma (p. Na)

non; gr. aN· (non-), a· (p. aN) non, Nè· dans revadés, etc.;
lat. Ne; Ne· dans nemo, etc.; NoN (non), N· (non) dans
iniquas, etc.; isl. 6· (p. aN-, non-), etc. etc. De l'idée
d'extension dérive celle de direction, soit de direction en
bas, ou le long d'une chose, ou vers, ou après une chose;
ex.: sansc. á· (p. aN-) vers; aNa (après); Ni (en bas);
gr. aNa [te] non]; lat. iÑ (vers), etc.

Le geste qui exprime les différentes significations de N, est celui qui consiste à porter la main de gauche à droite. C'est, en effet, le geste qu'on fait pour éloigner, pour refuser une chose, ou pour indiquer qu'un objet descend, s'étend le long de, s'en va, etc.

# CHAPITRE II.

## DE LA FORMATION DES THÈMES.

Nous venons de voir quelle est la signification des différentes lettres, ou des éléments dont se composent les mots. Ces éléments sont, pour ainsi dire, les matériax qui, combinés de différentes manières, produisent les thèmes dont dérivent les mots. Les thèmes forment, par conséquent, la charpente ou le corps des mots, abstraction faite de leurs terminaisons, et de tout changement purement euphonique et grammatical.

Les thèmes les plus simples sont ceux qui ne renferment qu'une seule consonne. Dans cette première classe, se trouvent les thèmes dont dérivent les mots qui désignent le lieu ou le temps, ou les différentes relations de lieu et de temps. De ce nombre, sont les pronoms, les prépositions, les copionctions, et en général, la plupart des petits mots appelés particules. Il y a aussi quelques verbes formés de thèmes à une consonne. Ainsi, par exemple, la labiale Pe (sur) prise dans le sens actif ou comme verbe, signifie se mettre sar, couvrir, protéger; sansc. UT. La dentale Te (cela) forme le verbe Ta (là), déposer; (sansc. आ; gr. 71-97-41), ou le verbe Da (là! tenez!), donner (lat. dare, gr. 8/-8w-µ). La gutturale Ge (voyez p. 390) forme le verbe Yu, joindre (sansc. 4); ou le verbe Ga qui signifie aller vers [sansc. मा, या, gr. (H)to (Hiè-mi, faire aller, envover) lat. (H)ire], ou laisser derrière, quitter (sansc. री), parce que joindre et quitter sont des idées corrélatives. La liquide Re (éruption, mouvement) forme le verbe aRa, marcher (sansc. 31). La liquide Le (élan), prise dans le sens actif, forme le verbe aLa (élancer), élever; lat. altus (élevé), alere (élever), nourrir.

Les verbes à une consonne sont en petit nombre, parce que l'idée d'une action peut rarement s'exprimer par un seul geste, un seul mouvement, un seul son; mais elle s'exprime le plus souvent par deux mouvements représentés par deux éléments phoniques ou par deux consonnes. Aussi, le thème verbal primitif se composet-til ordinairement de deux consonnes ou de deux syllabes; exemples:

Pa (sur) + KA (mouvement) = PAKA (mouvement sur), atteindre, prendre (sansc. **प**契; goth. fanga).

Ka (mouvement) + Pa (sur) = KAPA (mouvement vers), tendre, atteindre, prendre (goth. giban; lat. capio).

Ta (ici) + Na (là) = TaNa (mouvement d'ici là), tendre (sansc. 전쟁; gr. ফire, etc.).

Ta (ici) → La (là) = TaLa (mouvement d'ici là), répandre, lácher (sansc. तल् ; gr. τέλλω).

La (là) + Ta (voici!) = LATA (le voici!), répandre, lácher, laisser (goth. létan, etc.)

Ra (éruption) + Ga (mouvement) = RaGa (sortir, surgir), s'élever, être éminent, briller.

Va (lat. ab) — Ga (mouvement) = VAGA (s'en aller), se mouvoir).

Na (là) + Pa (sur, vers) = NAPA (s'étendre vers), avancer, saillir (isl. nef, nez), etc. etc.

Dans les langues sémitiques, les verbes que les grammairiens arabes désignent sous le nom de creux, correspondent aux verbes indo-germaniques à deux consonnes; ainsi, par exemple: רשים (placer) correspond à SiTa (être assis), אום (être grand) à RaMa (être fort), אום (être élevé) à NaPa (saillir), etc. Ces verbes sont en petit nombre, parce que les thèmes des verbes sémitiques sont devenus, pour la plupart, de trois syllabes ou de trois consonnes, en ajoutant aux thèmes primitifs bissyllabiques, une consonne préfixe ou une consonne suffixe. Cette syllabe ajoutée peut être appelée syllabe déterminative, parce qu'elle ne fait que préciser et restreindre la signification du thème primitif bissyllabique. Ainsi, le thème KATA, atteindre, frapper (lat. cædo, cudo) a formé, en hébreu, les verbes à trois syllabes suivants : דר־ד, , בתרח , קטרל , קטרן , קצרה , קצרה , קצרץ , קצרע , כתרח , etc. En retranchant la dernière consonne de ces verbes, la signification spéciale disparaît, mais l'idée générale reste. Cela prouve que ce sont proprement les deux premières consonnes qui forment le sens du verbe, et que la troisième n'est ajoutée que pour préciser et restreindre la signification générale du thème primitif. Parmi les préfixes déterminatives, celle qui est la plus fréquente est la préfixe 2. Si l'on compare les verhes הדים, קסים, הסים, פרב, פרב, פרב, פרב, הסים, קסים, פרב, etc. on trouve que ces deux espèces de verbes ont été identiques dans forigine, et qu'ils ne different maintenant les uns des autres que par la légère modification apportée à la signification des verbes bissyllabiques par l'addition de la préfixe 2 qu'on pourrait traduire en allemand par hN: ainsi po [all. giossen], poz [all. hingiessen], pri [all. tousen], rri [all. hinxiossen], etc. Ce que nous venous de dire des lanques sémitiques,

s'applique aussi aux langues indo-germaniques qui ont suivi exactement la même méthode dans la formation des thèmes de plus de deux consonnes, en ajoutant aux thèmes primitifs bissyllabiques tantôt une consonne préfixe, tantôt une consonne suffixe. Ainsi, la dentale De, Te (dont la signification correspond au mot latin ex, ou au gothique uS., Du) en s'ajoutant au thème RaGa (élever), forme les thèmes dérives T-RAGA (lat. ex. regere), tirer, trainer, D-R&GA (lat. ex, tollere), soulever, emporter. Si le thème bissyllabique à deux consonnes commence par une labiale ou une gutturale ou la liquide L, la dentale préfixe se change ordinairement en S; ex. : de Paka (lat. capere) s'est formé S-PAKA (excipere, percipere), apercevoir ; de MiTA (lat. mittere) s'est formé S-MiTA (emittere), jeter, frapper; de LaGa (lancer) s'est formé S-LaGa (lácher un coup), frapper; de MaGa (étendre) [lat. magnus (élancé), μακρός (long), macer (mince), μικρός (petit) ] s'est

formé S-MaGa (élancer, amincir), σμικρός (menu), etc., etc. Les préfixes labiales Be, Pe, Fe, Ve, Me, dont les significations sont exprimées par les particules lat. aB, goth, uP-Ba-, sansc. aVa, entrent dans la composition de beaucoup de thèmes dérivés. Ainsi, de LaTa (répandre) se forme F-LATA (surface, plat); de RAKA (éruption) se forment B-RAKA (rompre, casser), M-RAGA (crever), poindre, V-RAGA (lat. ab, regere, détourner), pousser, chasser; de LuGa (être répandu) est formé F-LuGa (s'envoler), lat. f-luctus (qui se répand), flot, héb. FA-LAG (se répandre). Beaucoup de thèmes qui commencent par les liquides L. R ou la nasale N, ont pour préfixes les gutturales Ge, Ke, He, dont les significations sont exprimées par la particule goth. GA (lat. Con-), et la préposition grecque eK (lat. ex). G-Lulla (lat. elucere) est formé de Lulla (être saillant, brillant); G-RAHA (ex-surgere), croftre, est formé de RAKA (s'élever); K-LAKA (lat. concutere), claquer, est formé de LAKA (lâcher un coup); K-NAKA (lat. complicare), plier, casser, est formé de NaKa (pencher, plier), etc. C'est ainsi que les thèmes de deux consonnes sont devenus des thèmes de trois consonnes dans les langues indo-germaniques aussi bien que dans les langues sémitiques. Il y a seulement cette différence entre ces langues, que dans les premières, la consonne préfixe s'ajoute au thême sans l'intermédiaire d'une voyelle, tandis que dans les langues sémitiques, la consonne préfixe est toujours suivie d'une voyelle, ne serait-ce que d'un simple e muet appelé cheva. Il est digne de remarque que plus les ídiomes sémitiques s'éloignent géographiquement de leur point de contact avec les langues indo-germaniques, dans la Babylonie,

plus les éléments-consonnes des verbes teudent à se faire suivre de la voyelle a. Ainsi, les langues de la Syrie ont formé le verbe ERAKA qui se rapproche de près du thème indo-germanique B-RAKA (briser, casser). Les dialectes de la Palestine ont formé le verbe BaRAK, et enfin ceux de l'Arabie et de l'Éthiopie, le verbe BaRAK,

Dans les langues sémitiques, les thêmes sont, pour la plupart, composés de trois syllabes, c'est-à-dire d'autant de syllabes qu'il y a de consonnes. Dans les langues indogermaniques, au contraire, ils sont toujours de deux syllabes bien qu'ils soient composés souvent de plus de deux consonnes. Les langues sémitiques n'ont guère dépassé, dans leurs thêmes, le nombre de trois consonnes; mais, dans les langues indo-germaniques, il s'est formé des thêmes qui ont jusqu'à cinq consonnes. Ainsi, de RAKA (étendre, lat. regio) on a formé T-RAKA (ex-tendrer), tirer; de T-RAKA on a fait S-T-RAKA (all. strecken), et enfin de S-T-RAKA on a formé S-T-RAK-SA (sanse, 'O'T), se diriger, marcher.

Ce qui vient d'être dit de la formation des thèmes au moyen des consonnes, suffit pour faire comprendre le mécanisme et la structure intérieure des langues. Les mots se forment d'une manière analogue à la formation des idées: plus une idée est dérivée, logiquement parlant, plus le mot qui l'exprime est aussi dérivée, grammatica-lement parlant. Ce parallélisme continu qu'on remarque entre les idées et les mots, fournit le moyen de résoudre par la philologie un des problèmes les plus curieux de la métaphysique, à savoir, le problème de l'origine et de la formation de nos idées. En effet, le philologue qu'd die formation de nos idées. En effet, le philologue qu'd die

montre par l'analyse comparative des langues l'origine et la dérivation des mots, explique par cela même aussi la formation et la filiation des idées.

Il nous resterait maintenant à montrer comment les mots dérivent des thèmes. Mais comme la formation des mots se fait differemment dans les différentes langués, nous ne pourrons entrer dans aucun détail à ce sujet. Nous dirons seulement que les thèmes sont changés en mots, en prenant les terminaisons qui désignent le genre, le nombre, les personnes, les déclinaisons, les conjugaisons, les différentes parties du discours, etc. et en subissant les changements euphoniques propres à chaque langue en particulier.

#### CHAPITRE III.

DE LA DISPOSITION DES MATIÈRES DANS LE GLOSSAIRE.

Ce qui a été dit du mécanisme et de la structure des langues explique et justifie en même temps le plan que nons avons suivi dans le glossire. On remarquera d'abord que les mots des trois poêmes que nous publions, sont rangés par familles sous leurs thèmes respectifs. Les thèmes qui ont une origine commune, ont été tous placés les uns après les autres. Ainsi, B-RaKa, B-RaGa, M-RaGa, M-RaGa, M-RaGa, Cont été mis ensemble, parce qu'ils étaient identiques dans l'origine; mais à mesure que l'idée générale du thème primitif s'est spécifiée, les différentes nuances de cette idée se sont exprimées par des thèmes.

un peu différents les uns des autres, et exprimant chacun une nuance particulière de l'idée générale. Ainsi, B-RAKA exprime le sens propre casser, B-RAGA exprime le sens métaphorique éclater, briller; M-RAGA signifie sortir en éclatant, crever; M-RAKA signifie broyer, fouler, imprimer. Dans les langues sémitiques, cette famille de thèmes est une des plus grandes; ex. : כרך (briser en pliant), ברק (brisé, plié), genou, ברק (éclater), ברק (éclair), ברא (briser en coupant), façonner, שרך (briser en écrasant), ברח (briser en percant), se frayer un chemin, פרח (percer), germer, sortir, you (percer en s'élevant), surgir, commencer, etc. etc. Nous avons tâché de disposer les thèmes d'une même famille, de manière qu'ils s'enchaînent les uns aux autres par des transitions faciles. Mais comme le glossaire ne renferme que très-peu de mots, et par suite qu'un petit nombre de thèmes, il s'y trouve beaucoup de lacunes qui interrompent la filiation. Quant à l'ordre dans lequel se succèdent les thèmes de famille différente, il est le même que celui dans lequel nous avons rangé les éléments-consonnes (voyez p. 382). Viennent d'abord les thèmes qui commencent par une labiale, puis ceux qui commencent par une dentale, ensuite ceux qui commencent par une gutturale, enfin ceux qui commencent par les liquides R et L et la nasale N. Dans chaque classe, les thèmes monosyllabiques sont mis à la tête; suivent ensuite les thèmes bissyllabiques, puis ceux qui ont une consonne préfixe. Le rang des thèmes bissyllabiques de chaque classe est déterminé par la nature de la seconde syllabe, selon qu'elle est labiale, dentale, gutturale, liquide ou nasale. Ainsi, la première classe se suit dans l'ordre suivant : labiale avec labiale, labiale avec dentale, labiale avec gutturale, labiale avec R et L, labiale avec N, et ainsi pour les autres classes.

Comme les mots dérivent du thème, ce dernier n'est . encore lui-même, ni verbe, ni substantif, ni quelque autre partie du discours : sa signification peut donc être exprimée indifféremment par le verbe, le substantif, l'adjectif, etc. Les substantifs abstraits sont les plus propres à exprimer l'idée du thème; mais, comme ils sont en petit nombre dans notre langue, il a fallu y suppléer par des verbes et des adjectifs. Nous avons expliqué la signification du thème ordinairement par trois verbes, dont le premier exprime le sens physique ou primitif du thème, le troisième le sens métaphysique ou métaphorique, et le second, le sens moitié physique et moitié métaphysique, servant de transition de l'un à l'autre; ex. : TiVA, être étendu (signification matérielle), être saillant (signification moitié matérielle, moitié métaphorique), être brillant (signification où l'idée matérielle d'étendu a entièrement disparu). S.PaKa, prendre (signification matérielle), percevoir (signification moitié matérielle, moitié métaphorique), voir (signification entièrement idéale). La signification physique des thèmes est difficile à exprimer par un seul mot, parce qu'elle est toujours vaguo de sa nature, comme ont dù l'être en général les idées de l'homme primitif. Ces idées avaient beaucoup d'étendue, mais peu de compréhension, comme diraient les logiciens. A mesure que les idées devienment plus précises, c'est-àdire à mesure qu'elles perdent de leur étendue et gagnent en compréhension, la langue devient aussi plus précise.

C'est pourquoi nos langues modernes n'ont plus de termes assez vagues pour pouvoir exprimer exactement le sens primitif des mots. Aussi avons-nous été obligé d'employer souvent le même mot pour exprimer la signification de plusieurs thèmes. Tel est, par exemple, lemot étendré qui peut servir à désigner vaguement différentes espèces de mouvements que nous exprimons dans notre langue par les mots allonger, lancer, éloigner, grandir. surgir, s'élever, saillir, croître, se diriger, se répandre. longer, marcher, etc. etc. Les grammairiens hindous expriment cette idée vague d'étendre par le mot गती (latin eundo), marche: et il ne faut pas s'étonner d'ils donnent cette signification à un très-grand nombre de racines, parce qu'en effet, l'idée de mouvement est, pour ainsi dire, l'embryon de beaucoup de notions. Quant à la signification moitié physique, moitié métaphysique, elle est plus précise que la signification purement matérielle. C'est elle aussi qui a été la cause de ce que le thème primitif s'est diversifié dans plusieurs thèmes de la même famille. En effet, la signification physique est encore commune à tous les thèmes de la même famille; mais ces thèmes diffèrent dans leur signification moitié physique moitié métaphysique. Enfin la signification niétaphorique est parfaitement précise; elle est ordinairement la même que celle des verbes dérivés du thème. Les trois espèces de significations dont nous venons de parler, indiquent trois périodes principales dans le développement des notions; et cette partie logique du glossaire peut servir à montrer et à expliquer la formation et la filiation de nos idées.

Parlons maintenant de la partie comparative du glossaire. Les langues que nous avons mises en comparaison entre elles sont : le sanscrit, auquel peuvent être ramenées toutes les langues de l'Inde ancienne et de l'Iran; le grec ancien; le latin, d'où dérivent les langues romanes; le gothique, qui est la souche de l'ancienne langue scandinave, bien qu'il compte, à cause de la position géographique de la Mœso-Gothie, parmi les dialectes du hautteutonique (voy. p. 8); enfin le vieux haut allemand, qui est pour les idiomes de l'Allemagne ce que le gothique est pour les langues du Nord. Nous avons aussi fait entrer en comparaison les langues sémitiques, toutes les fois que l'identité des thèmes nous paraissait évidente. Comme les mots comparés doivent représenter la famille entière à laquelle ils appartiennent, il est indifférent que ces représentants soient des substantifs ou des verbes : cependant nous avons donné la préférence au verbe parce que sa signification est généralement moins métaphorique que celle du substantif. Les grammairiens hindous font dériver les mots d'une espèce de thèmes qu'on appelle communément racines. Ces thèmes, recueillis par Kasinatha et Vopadéva, forment la base des dictionnaires sanscrits, et nous avons dù aussi les admettre dans le glossaire, bien que nous ne soyons pas toujours de l'avis des grammairiens hindous, ni sur la forme de ces thèmes, ni sur la signification qu'ils leur donnent. Ils ont formé ces thèmes, le plus souvent en retranchant la terminaison Ta du participe passé, et en donnant au résultat de cette opération la signification du verbe dont le participe passé était dérivé. Ainsi de कत: ils ont extrait la racine के qui, selon

26. .

- Gara

eux, signifie faire. Mais regardée de plus près, la prétendue racine n'est qu'une chimère philologique, comme tant d'autres racines de la même espèce. En effet, si l'on examine toute la famille des mots qu'on fait dériver de 3, on trouve que le thème commun à tous est KARA, qui, de même que le thème RAKA, a la signification du mot allemand recken (étendre). De ce thème, dérive le mot at : (ce qui s'étend), le rayon, la queue, la trompe, la main (gr. xeie), etc. Du mot ant (main) dérive un verbe dénominal dont le thème est KARAVA (manier, faire). Ce dernier thème explique la forme क्लामि (p. karavâmi) et क्व (p. karavé). La forme primitive du participe passé est karavatas; mais cette forme s'est raccourcie et s'est changée en krtas. La forme décrépite on n'est donc pas une racine primitive, et elle n'exprime pas l'idée de faire. Prenons encore un autre exemple : les grammairiens hindous prétendent que कम् signifie aimer. Il est évident que aimer, étant une idée dérivée, ne peut pas être la signification primitive du mot (voy. p. 401). En effet, l'examen démontre que le thème KaMa signifie incliner, courbure. Ce thème produit les mots xapós, lat. hamus (crochet), etc. et c'est seulement du substantif, signifiant inclination, que dérive le thème KaMaYa qui signifie avoir inclination, aimer. Parce que kamaya est un verbe dénominal, il se conjugue faiblement (voy. p. 386), c'est-à-dire d'après la dixième conjugaison; de même qu'en latin le verbe correspondant hamare, amare, se conjugue d'après la première conjugaison, qui est également une conjugaison faible. Ces deux exemples suffisent pour faire voir que les grammairiens hindous, d'ailleurs si savants et si exacts, n'ont pas dû nous servir

de guides quand il s'agissait de déterminer la forme et la signification des thèmes.

Il nous reste à dire quelques mots de la partie étymologique du glossaire. L'étymologie des mots islandais est donnée par cela même que nous indiquons le thème, les mots qui appartiennent à la même famille, et les mots correspondants dans les autres langues. Les mots islandais, rangés par famille, se rattachent tous à leur thème commun; mais il fallait indiquer comment la signification de chaque mot dérive de la signification du thème, C'est pourquoi nous avons ajouté entre parenthèses, après les mots islandais, la signification propre qui explique cette dérivation. De plus, comme la forme de plusieurs mots est tellement changée qu'ils ne ressemblent plus du tout à leur thème, nous avons mis entre parenthèses, à côté de ces mots, leur forme primitive autant qu'il était possible de la rétablir par analogie. Enfin, pour rendre l'usage du glossaire plus facile, nous avons ajouté à la fin une table renfermant les mots rangés par ordre alphabétique.

## LISTE DES ABRÉVIATIONS

EMPLOYÉES DANS LE GLOSSAIRE.

L. — Latin. V.L.—Vieux français.
G. — Gothique. P. — Pour (an lieu de.)
V. — Vieux haut allemand. Cf. — Confer (comparez).
A. — Anglo saxon. Al. — Allemand.

A. — Anglo saxon. Al. — Allemand. Bl. — Basse latinité. Vs. — Vieux saxon.

# GLOSSAIRE.

# THÈMES COMMENÇANT PAR UNE DES LABIALES P, F, V, B.

. AFA, éloignement, séparation, descente. (Voyez p. 383).—
. মুদ্ ; এর্নচ; L. ab; G. af; V. aba.

af, prép. de.—af placé devant les substantifs et les verbes ajoute à la signification de ces mots l'idée d'ébigaement, de decente, etc.; ex.: affet (déposer), afôgn (réfus).— afa (éloignement), f. haine, (Cf. V. apuls, abahon].— affan ou aptan (qui vient après), m. a. soir, (Cf. V. shent), quoi (qui est en avant), matin; uπτ].— affari (plus éloigné), m. portérieur.— editr, eptir, adv. après.— aptar-koma (venir après), resourner.

cPA, sur, sous, vers. — 3α; ν̄νδ; L. sub, ο b; G. uf; V. oba.
of, prép. sur, vers. — o c̄i. L. sus, e.c.; ōn̄n̄na (L. suscipere).
— ōn̄n, aḍv. o n hant, de nhaut.— ōi, oftir, ōin̄, ōi, aḍv.
au-deust, trop: — ōtur, aḍj, outri; ōtūt; superl. le phu sioētut.— upp. prép. oa haut, sur upp-laimin, le cid au-dessuu.— yppa (yppi; ypho) elever.— yūr, prép. sur, par-desuu,
G. ufar; V. ubar, G. ν̄ν̄η̄; L. super.— opinn (soulevé), m
(opin f. opit n.] omert.— opi (conp sur coup), soucent. G.
ufar; V. ofto. — um (p. umbi), sur, autour, d craue; V. umpi,
(Ct w̄fī; v̄r̄; v̄r̄, sippī; L. ob.)

' AVA, longueur, étendue, surface.— শ্বর (s'étendre vers); L.
aveo (tendre vers); মাম .

ey (p. avi, qui s'étend), f. île. '\*; V. awa (prairie, eau);
'Vf. awe. — Samsey (île du loup), île au nord de la Fionie;
Laufey (île du fenillage), f. nom de la mère de Loki. — æri,

afi (qui est long), f. áge, siècle; aider; L. avum; G. aivs; V. èwa (Gf. 1919:). — ai (p. avi), toujours; àti; G. aiv. — avva, toujours, jamais, nulle purt. G. aiva; V. èo, io.

AFA, grandeur, force. — יאכדי (vouloir); G. aba (fort), homme; V. uop (force, exercice).

afi, m. uieul, grand-père. 2N (père); L. avus.—afl, n. force; A, abal (vigueur). — öflugr, m. doué de force. —illr (p. iflr, robuste, violent), m. méchant, mauvais. G. ubils; V. upil. —illa, adv. mal.

ıFA, être plan, être égal. — इव, एवम् (également).

ef (égalité, doute), conj. si. G. ibai; V. ibu (Cf. DN). iafn, m. égul. G. ibns. — iafn, adv. égulement.

BA, sur, aaprès, dans.—ufit G. bi; V. pî; L. ubi, ibi; tibi (à toi); 2.

baδir (ensemble), m. l'un et l'untre. G. ba; 32π; αμφω, αμφότεροι; L. ambo.

Má, auprès, présent, moi (voyez p. 384).

mik (cecil), acc. moi. चाच; μ'; L. me; G. mik; V. mih.
— minn (mien), m. mon. G. meins; V. min, miner.
vėr (p. mer), nour. Acc. -τις (p. mas); G. yeis (p. meis);
V. wir (p. mir); σισις (p. mayam). L. nos (p. mos); εμματ.
σ- or (p. vorr, qui est à nour), notre. G. unsart V. unsart'r;
L. noster. — vil, viδ (p. mit), duel, nous deux. G. vit.

FA, plan, lisse, brillant. — +π; φάω.

folr (blanc), m. pále. V. valo; φαλός, πολιός. L. pallidus. — neffolr, m. qui u le nez ou le bec jaune.

FA, s'étendre sur, protection, entretien. — पा; main; L. pascor.

faδir, föδr (qui entretient), m. père. G. fadrein (L. parentes).
— Allföδr (père de l'univers), Odin; Alldaföδr (père des

hommes), Odin; Herfabir (père des armées), Odin; Heriafabir (père des Monomaques), Odin; Imsfabir (père d'Ime), Vafihradin; Sigfabir (père des combas), Odin; Valfabir (père des héros tués), Odin; Ulfafabir (père du loup Fenrir), Lohi: — môbir, f. mère. — foba (fobi, fœdda), nourrir, pottre, G. födin; V. födin.

BA, répandre, verser, boire. — ατ, ατ; ανίνω, ανόσις; L. potus.

biór (boisson), m. bière (Bl. bibaris, birra), — byrla

(byrlaδa), verser à boire. — ? fiskr (buveur), m. poisson (Cf.

iχθύς: मत्स्य:).

MA, étendre sur, mesurer, compter. — 

π; μέτρον; L. metior.

mål. n. temps, parole. G. mål; V. mahal., mål.—ölmål, n. converation à table.— mela (meli, melti), parler; melast, s'entrenir.— målugr, målgr, adj. m. bavard.— mælgi; t'i barvadage; ofrmælgi, f. barvadage excessif.— måni (qui mesure), m. lane. G. mėna; V. mano. (Cf. मास :; µsir; L. mensis).

VAPA, agitation, bruit, clameur. — (बच् ); ँई; L. voco.

ôp, n. cri, clameur. — œpi (œpi, œpti), crier, huer. — vāpn, vopn (cris de guerre?), n. plur. armes; G. vêpn; V. wâfan; επλα. (Cf. isl. vakn).

BiFA, être agité, trembler. — àq, φίδομαι; L. paveo; V. pipinôn.

Bifor (trembleur) et Bafor (agité), noms de Dvergues. fill (qui s'agité), n. mér (A. fifer, fifel); génnt (A. fifelynn, anges déchus, voy. Beowulf, 1.) — fimbul-, placé devant un substantif, y ajoute l'idée de grand, terrible; ex.: fimbultýr, fimbultétr. \*BaVa, répandre, produire, faire. — μ; φύω; L. feo, fui, facere.

baδmr (p. baumr, production), m. arbre. G. bagms. (Cf. ψνα, ψυτώ). — harbaδmr, m. arbre chevelu. — būa (by, bic), habiter, préparer. — būin, m. préparé. — Būri (qui habite), m. nom de Dvergue. — byggia (byggi, bygδi), demeurer, exister.

VaMa, répandre, vomir, souiller. — बम् ; iµsîr; L. vomere. vamm, vomm (souillure), f. honte, turpitude.

FADA, tendre vers, mouvement. — पन्; πίτομαι; L. impetus.

fiōδur (qui vole), f. plume. πτιρόν; L. penna; V. vēdara. VaDa, tendre vers, marcher. — βαδίζω; L. vadere.

vaba (veb. 65), passer un gué (L. vadum), marcher avec peine, marcher avec impétaosité. — 65r. m. véhément, furieax. — 65r (impétuosité, esprit), m. intelligence; nom du fiancé de Freyia. — œbi, n. intelligence. (Cf. byusé, impétuosité, pentée), — Obinn (impétueux), m. Odin, V. Vuotan.

FATA, s'étendre, se mouvoir. — σ<sup>π</sup>/<sub>4</sub>; L. pando; r.np. fôtr, m. pied, jumbe. G. fôtus; σ<sup>π</sup>/<sub>4</sub>; ποῦς; L. pes. — fet (enjambée), n. pas, pied (mesure), σ<sup>π</sup>/<sub>4</sub>; L. passus.

BADA, atteindre, joindre, lier. — 歌貞; G. bindan, V. pintan.

band, n. lien. — haßband, lien, chaine. — vigbond, plur. liens mortels.

VADA, étendre, joindre, lier. — מון; L. vitta (bandeau); G. vipan; V. witta (bandeau); יוה ; כנ (étendre).

viδ (étendu vers), prép. vers, chez, avec. (Cf. měδ, μετά.) — veδ (qui lie), n. gage, garantie. V. wetti. [Cf. L. va(d)s; Bl. vadium; F. gage; Eart; Al. pfand). — pening; (p. vedning), m. denier, argent. V. pending, de phant (gage).

vebia, gager. — wife (entrelace), m. fortl; arbra; bois. V. witu;

373; ; fria, airét. — ivibt, grand arbre; gaglvibr, bois aux.

sieraux; iarwits, fortle de fre; myrkvibr, fort moir; miôtvibr (arbre du milieu), le frène Yggdraill. — meibr (p.
veibr), m. bois, arbrisseau. A. med. — mistill (p. vistill,
viqueux); m. gui. (Gl. ½¢; ½¢; L. viscus, mespilus). —
vinda (vind. vistl), tordre, entrelacer. F. guinder. — undinn,
entrelace. — vinna (atteinder vinn vann), belenir, produire, travailler. G. vinnan (avoir peine); V. gawin; F. gain.
— veibr (qui atteint). F. chause. (Gl. ztrur. chasseur).

veba (veibl), veidda), prendre, chasser. (Gl. Al. beizen).

vegge (p. vandr, qui lie, enbure), m. mur. G. vaddjus, —
borbvegger, m. mur. extérieur.

VASA, lier, joindre, fixer. — πήσσω; L. festus. festi, f. lien, chaîne. — festa, attacher, fixer.

VASA, attacher, fixer. — ατι ; ἄστυ (demeure), ville; G. vis (repos).

véra (vér, var), demeurer, étre. G. visan; V. wésan.—urőr (qui était; le passé), f. la norne Úrd.— véstr (demeure du soleil), occident, ouest. Cf. ατιπτ (demeure, nuit); ἐστία; L. Vesta (demeure, foyer); ἐστίρα; L. vespera. — Véstri, m. Dverque qui préside à l'occident.

BaTa, joindre, convenir, agréer. — भदू; भदू (bon).

betri, m. meilleur. G. batino; V. peziro. — bettr, m. le meilleur. G. batists; V. pezzisto. — bôt, f. réparation (V. puoza). — bœta, faire réparation. G. gabôtjan. — batn a (batni, batnača), s'améliorer.

S-VASA, lien, attachement, agrément. - G. svès (parent,

domestique). V. svås (agréable), suoz (doux). (Cf. εσις:; nθύς; L. suavis).

systr (parente), f. sæur. G. svistar; स्वम्; L. soror. systrûngr, m. cousin, parent. — Svasubr (qui a l'haleine agréable), m. père de l'Été.

BIDA, être plié, être penché vers. — (Cf. L. evitare, invitare.)

bedr (où l'on couche), m. lit. (Cf. coucher de colligere).

— bibia (rendre enclin; bib, bab), prier, supplier. L. peto.—
biba (bib, beib), attendre. G. beidan; V. pitan.

BuDA, être appliqué, apprendre. — 31; πυνθάνομαι.

biûδa (bŷδ, bauδ), inviter, commander, présenter. V. putil (bedeau). — biòδr (ce qu'on présente), m. vase, hémisphère.

K-ViDA, être courbé, être penché vers, s'adresser. — ας. kvilór (courbure), m. frayeur. — kvilóinn, m. craintif; ĉkvilóinn, teméraire, andacieux. — kvelós (kveló, kvaló, s'a dresser'à), parter, dire. G. kvijhan; V. queden; Vfr. quader. — kvelói (kveló, kvaldi), salaer, accoster. (Cf. G. góljan; πίτας)

MATA, atteindre, prendre. — πτι ; G. mòtan; ΝΣΟ. ΝΧΟ. matr (ce qu'on prend), metr. G. mats; V. maz; ±ττ. — mund, f. main. — mundill, m. manivelle. — mundr, in. queule, bouche.

MaDa, atteindre, frapper. — ਜਿਥ੍, ing.; L. meto (couper); metus (qui frappe), frayeur; mitto (lancer); G. maitan (couper.

meš, prėp. auec. entre. G. mip; V. mit; μιτα. — miöfr (qui frappe, qui 'cnivre), m. boison enivrante, hydromel. πις (Ct. πις; μίθο, μιθόω), — mešr (qui est à l'endroit où l'on coupe), m. qui est au milien. ποι:; μίσος? L. medius; G.

11 ...

midis. — mebal, n. milieu, moyen; adv. entre, réciproquement. — meban, prép. pendant, darant.

McDa, étre frappe, étre saisi. - मूद् (être réjoui).

mobr, m. coarage, colère. मोद: (plaisir). — Mobi (courage), m. nom d'un des fils de Thôr.

S-MADA, atteindre, frapper. — שמם, שמה

smibr (qui forge), m. fabricant, auteur. V. smid. — smiba (smiba, smibaba), fabriquer.

VITA, être étendu, être éloigné. — विश् ; L. divido (séparer).

vibr, m. large, etendu. (L. viduus, etendu, vide.) - vitr, m. large, grand. - vitt, adv. loin.

-ViTa, être étendu, atteindre, percevoir. — बिद्; sidu; L videre; G. vitan; V. wizan; נגט; ידנן

vita (viti, viti), awir appria, saweir. — veita (veil, visis), sawir. — Vit (qui sati), 'm. nom de Drerque — Oriti (hens, de conscience), m. inseasé. — Vitnir (qui veut atteindre), m. le loup Fearir. — Hobburvvitnir, m. Fearir, petir fili de Hoddur. — MioŠvitnir (qui veut parenir à Hybromel), m. nom de Deerque. — forvitni, f. curiozité. V. firiviz. — vita (vita, vitit júre sawir), assigner, reprocher. — vita (vita, vitita), aller orir, suiter. G. veidon; V. wisen. — veita (vitit., vitită), 1 repat. — vita (qui sait), 'm. sage; vitassir, m. le plus sage. — snapyls. m. qui sait bien happer, — hevisi (qui sait) comport, m. perfide.

FIDA, atteindre, trouver. — चिट्ट; G. finpan (connaître); L. offendo (atteindre); defendo (détourner), défendre. finna (finn, fann), trouver. — finnast, se trouver, se ren-

- contrer, exister. Finnr (qui trouve), m. nom de Dvergue. Fundinn (trouvé), m. nom de Dvergue.
- S-ViDa, être rapide, se mouvoir, se tourner. G. svinps (impétueux); A. sviö (versé, adroit); svindan (disparaître)." sviör, svinnr (versé). m. prudent. — allsvinni (versé eu
  - sviör, svinnr (versé), m. prudent. allsvinni (versé eu tout), m. sachant tout. — rábsviör (versé en conseil), m. prudent.
- S-VATA, répandre, mouiller. G. vatô (eau); V. wazar (स्वद: idius; L. sudare).
  - sveiti, m. sueur, sang. V. swêz. sôt (p. svêt, suear), n. 'suic. — subc' (bumide), m. vent d'ouest, sud. [Cl. séres ( sudouest); séres (humide), V. naz.] — Subri, m. Deergue qui préside à la région méridionale. — sunnan (p. suban), adv. du sud.
- FaKa, alteindre, prendre. বসু; Al. packen; F. paquet.

  fe (acquisition), n. possession, richesse. G. faihu; पशु; L. pecus.
- S.PAKA, atteindre, percevoir, voir. सम् : L. spicere. spākr, m. pradent, sage. V. spāhi. — spakligr, m. pradent, sage. — speki. f. sagesse, pradence. — spā (p. spāha), f. vision, prophétie. — vēlspā (vision du mystēre), f. prophétie.
- FAGA, atteindre, joindre, convenir. μη ; πήγιυμι; L. pangere; μης:
  - fagrr, m. (figur, f. fagurt n.), bean. G. fagrs (utile, convenable). V. fagar. (Cf. 1111.) fegri, m. plus beau, ...— fi (fa., fkk), obtenir, prendre. fenginn, m. reçu. andlang, n. réception, accaeil. fingr (qui prend), doigt. finm (doigts d'une main), einq. quer; l. L. quinque. fimti, m. canquieme.

MaKa · atteindre , attaquer. — μάω , μάχα, μάχαιρα. mækir, m. dague , épée. Vs. maki; A. mece.

MAGA, s'étendre, atteindre, pouvoir. — πε ; μάω, μίγας; L. magnus; τητο (étendre, répandre).

mögr (jeune homme robuste), m. filt. — mey (p. magri) et mær, fille aublie, wirge. — meiri (p. magiri), m. plau grand. G. maiaz (v. méra. — mær, m. grand. illustre. — meir, adv. plau. enusite. — mega (må. måtti), pomoir. — megin. n. force. — meginigir, m. rokute, paissant. — mätt, m. force. G. mahts. — mätte (p. magtugr.), paissant. — mätt, m. force. G. mahts. — mätte (p. magtugr.), paissant. — mätt, m. force. G. mahts. — mätte (p. magtugr.) paissant. — mättl. mäti, m. grand. G. mätils: V. mähtli µs'y-ka)r. — margr (p. mangr.), naint. Vf. maut; G. manags: V. manac. — hundmergir, plur. ad.); par. eeratinies.

S-MAGA, étendre, rendre téna. - eµέχω.

smàr, m. petit. V. smāhi; εμικρός. — smærri (p. smagari), m. plus petit. — smærstr, m. le plus petit.

VAGA, répandre, mouvoir. — बह (बज़्, बघ्); όχίω; L. veho; ৬, τρ.

vângr (qui s'étend), m. champ. G. vaggs; V. wang.

ViGa, être en mouvement, s'agiter. — वित् ; G. vigan. (Cf. तिव्.)

veigr, n. force. फ्रेंग्डम् . (Cf. L. vigor.) — Gullreig (valeur d'or), f. nom de la deviaretuse de Vanes. — vēga (vēg. vēg. vog.), brandař (þēpe, combattr. — vēga, n. combat, guerre. — fölkvig. n. guerre. V. vólkwig. (Cf. Hludowic.) — vēgr (ou. 'l'on marche), m. chemin. G. vigo; V. wēg; L. via. — hinnig. ninnug. akt. p.ar. ec chemin. — vågr (qui 'a sigite), m. flot, rague. V. wag; F. vague. — vængr (qui 'a sigite), m. aile.

.S-VAGA, agiter, brandir. — হৰকে; G. svegnian; Al. schwingen.

svigr, m. épée. (Cf. sveror).

T-VAGA, agiter, frotter, laver. — 四頁; G. þvahan; V. duahan; dvahila; It. tovaglia; F. touaille.

þvô (þvæ, þvôδa), laver. — þveginn, m. lavé.

VAKA, agiter, exciter, produire.

vaka (vaki, vakta, rēzciter), seiller. — vekia (vek, vakti), ewiller. — vaksa ou vaxa (vex, ox), croître. G. vahsjan; V. vahsan. — fax (qui croît), n. criuière. V. vahs; A. fex. — Hrimfaxi, m. (voyez p. 294). — Skinfaxi, m. (voyez p. 293).

Valla, agitation, souffle. - ar; G. vaian.

vindr, m. vent; G. vinds; V. wint; arg; L. ventus.—
valyndr (vent fort), m. ourugan.— vcor, n. air, oruge, temps.
V. weisar.— vctr, m. hiver.— fimbulvetr. hiver très-rigoureax.

Villa, être agité, trembler. — (चित्र् ); síau (se mouvoir), céder; L. viçes (mouvements), changements; G. vikò (le tour); V. weih (cédant), mpu.

vê (p. veih, faisant trembler), plur. n. enceinte sacrée. vættur, vætt (qui fait trembler), m. démon. G. vaihts; V. wiht. — vættugi (pas le diable), n. rien. Al. nichts. — feigr (qui tremble), m. ldche; voué à la mort. V. feigi.

, F-RA, avant. - π; πρό; L. pro.

frá (en avant, s'eloignant), de, en. G. frá; V. fra. — for, dav. devant. G. laura; V. fora; vpr. (derrière). — fyrir (fyri, fyr), prép. devant, sur. G. faur; V. furi: — fyrstr (le plus en avant), m. le premier. — fyrst, adv. premièrement, surtout. — firr, adv. boin (G. fair-). — firstr, m. le plus éloigné. — firant (s'éloignet) erniantére. — forbom

(ci-devant), adv. jadis. — framr (qui est en avant), m. an-dacieux. — fram, adv. devant, loin. — framar, adv. pluz loin, en outre, dorianvant. — frami (avance), m. supériorité. — fremstr (le plus en avant), m. le plus ancien. — forno (qui est en avant), m. ancien. (Cf. ancien et antique de ante.)

FARA, avancer, passer, traverser. — η; περᾶτ, πόρος, πείρω; L. periculum, experior.

fara (fer, lor), passer, voyager. - faraz, trépasser, périr. —
far, n. navire. — for, l. voyage, navire. — fera (ferdi),
apporter, conduire chez. G. farjin; V. vuorjan; L. portare. —
freista (freistada), éprouver.

BaRa, lever, porter, soutenir. — η; φέρω; L. fero; G. bairan; V. pēran.

bêra (bêr, bar), porter, mettre au monde. — borinn, m.
né, spporté. — babmr (p. barntr, qui porte), m. givon, sein.
G. barms; V. param; A. fason. — barn, n. equit, posterité.
— Burr, m. fils, nom du père d'Odin, de Vili et de Vê.
G. baurs; vý, vúje; L. puer, por; ">>. — brôšir, m. frère.
— beria (barši), frapper, L. feirire; V. féirir; V, perjan; xtg.
(Cf. bêra svêrő, tirer lépée.)

VARA, s'étendre sur, coavrir, garder. — चू ; φάρος (couverture), βάρις (ville); L. vereor (se préserver), craindre; (ville); Vf. garir (garder).

varr, m. qui se garde. — vara (varaßa), préserver, défindre. (Cl. varingiar (Égisey) »; garder du corpp), Varriques.] — veris (varß), défendre. — vèr (flur. virar, firar), défenseur, homme, époux. 67; G. vair; V. wèr; L. vir; V. baron. — vergeyrir, m. ond a serviseur de Frey. (Cl. V. baron. — vars (varsibles), parder. Il. guardre. — voèr, m. gardien. — var & (varsibles), garder. Il. guardrae.

D-VaRa, couvrir, fermer, traverser. — 奏; L. varus, varex.

dyr (qui ferme), D. porte. हार्: (cf. लोग्या:); G. daur. dvergr, m. dvergue. V. dwerg; A. dwarf. (cf. हार्रिक:, qui garde l'entrée.)

T-VARA, couvrir, préserver, épargner.

þyrma (þyrmaða), épargner, faire gráce, respecter.

S-VARA, répandre, tirer, presser. — स्त्र ; σύρω.

saur (p. svar.), houe, hinon. (Cf. répue.) — sâr (p. svar., qui presse, qui prier), n. douleur, hêurure. — andsvar (répandu, láché contre), n. réponse. (Cf. tær;: répuse; L. sururus.) — sori (réponse, sfilirmation), n. sement. — meinsvart, meinsvari, m. parjure. — sverbr (Liré, brandi), m. répé (Cf. Al. schwirren.) — svorbr, m. et vorbr. (répandu, couvrant.), goarn, plantes qui croissent duns les euux stagnantes. (Cf. særu:) — svartr (couvert), noir. (Cf. L. sordes, surdus.) — sortans, s'obscurir.

- S.PARA, répandre, séparer, fendre. της: (large); επιψω. spor (fente), n. trace. — spyria (spyrba, suive les traces), chercher, interroger. (Cf. ¬pr.) — sporna (spornaba, laiser des traces), marcher sur.
- MaRa, répandre, diviser, briser. मृ, मृ; μέρες; L. morior? (se briser), mourir; Vf. mourir (tuer), se marir (se chagriner.)

mar (répandue), f. mer. L. mare; G. marei. (Cf. ατη:) — mior (fragile), m. frèle, tendre. (Cf. μζ:.) — morδ, n. meurtre. [Cf. μέρτος (βρότος), mortel.]

MaLA, répandre, aplatir, broyèr. — मलः (boue); μύλλισ; L. molere. mel (broyés), n. pl. mors de cheval. — miölnir (qui broie), m. marteau de Thôr. — mold (broyée), poussière, terre, la terre.

VALA, répandre sur, couvrir, cacher. — क्ल्ल्यू; L. velare.
vél (cachée), f. mystère, fraude. (Cf. Vf. guile.) — vala,
völva, f. devineresse. — völlr (étendue), m. champ, plaine. —
völl, f. champ.

FALA, étendre, couvrir. — विपुल: (étendu), grand; L.

Rin (Ri, Iai, Ioi), cacher. G. filhan. — folgrinn, n. caché. — Fili (filou), m. nom de Deergae. (Cf. Bl. fello; Vf. felo), Filohiri (qui est cache), m. nom d'Odin. — fiail (p. fials, qui s'élère), recher, montagne. V. felis; Vf. falaise. — fold (étendue), f. terre. — filli (couvert, à ras de bord), plein, rempli. (Cf. x\u00e4z), — fiolid (étendue), f. fonle. — fiolid, adv. beucoap. (Cf. x\u00e4z), fillia — fielri, pl. l. plures. — fleira, adv. plaz. — fylia (fulds), remplir.

Balla, étendue, grandeur, force. — wei ; µihse; L. moles. Beli (fort), m. nom de géant. — Baldur (héros, prince), nom d'an des fils d'Odin. — ballr, m. et baldni, m. fort, coarageux. (Cf. VI. baud; G. balþs; V. bald.) — ból (force, oppression), n. malheur, mal. (Cf. L. malus.) — bál (amas), n. bácher. V. pool. (Cf. L. molos).

Val.a, tenduc, force, excellence. — βastrius; L. valere. Vali (grand), m. an des fils d'Odin. — valr (grand), m. fort, héros; (étendu) héros téndu mort. [Cf. V. wål (L. strages) <sup>†</sup>]<sub>Lul</sub> grand; D'y'βu) géants]. — vili (tendance), m. volonté, nom du frère d'Odin. — vilia (vilda), voaloir. βανίκμαι; L. velle; G. viljan; V. wellan. — velia, valda (juger excellen), choisir, choisir pour donner. — valldr, valldi, m. paissant, roi.

— vallda (velld, olli, avoir la puissance), prodaire, causer. — falla (fel, fél, s'étendre), tomber, voler. [Cf. βάλλω (répandre), jeter; 'βΕ) (répandre), tomber.] — fellia, fella (felda), faire tomber, laiser tomber.

S-Vala, gonflement, effervescence. — রজন্ ; V. suëlan (être ardent).

svalr (ardent), m. froid, frais. — Vindsvalr (vent frais), m. nom du père de l'Hierr. — svellga (svellg, svallg), conumer, avaler. — hrasvelgr (qui englouit la charogne), m. aigle. — svella (svell, svalt, se conumer), être affamé. G. sviltan (mourir). — sveltast, se mourir de faim.

S-PALA, étendre, séparer, fendre. — स्फल् ; क्यांश्वाक.

spilla (spillta), corrompre, tuer, faire injure à. — muspill (qui détruit le bois), feu (cf. Is. lindar-vaþi), le monde du feu, Muspilheim. — spialla (épeler), parler. (Cf. Al. sprechen et brechen.) — spiall, n. parole, discours.

## FANA, étendre, répandre, flaquer.

fen (flaque), n. marzis. Tặ: x'ns; G. fani; V. fenni; A. fern. (Cf. V. fang; B. fangus; F. fange.) — fana (deploye), etendard, drapeau. (Cf. L. pannus de pando.) — Fenrir (porte-drapeau), nom du fit de Loki. [Cf. V. gundfanari (qui porte la bannière du combat); It. gonfaloniere.]

BaNa, élendre, atteindre, frapper. — बन् ; G. banja (blessure).

bani (qui frappe), m. la mort, meurtrier. (Cf. φότος, φοιεύς.)
— bein (étendu, roide), n. os. A. bân.

VANA, tendre vers, désirer. — वन् ; évinqui.

vanr (désirant), m. manquant, dépourvu. — va, vo (p. van), f. manque, malheur. (Cf. 3-1.) — 6-, ō-, particule né-

gative; ex.: ôrettr (injustice).— von, f. espoir.— vinr (désiré), m. ami.— una (undi), se réjoair.— yndi, n. réjouissance.— ôfund (non-réjouissance). f. iminité, haine. vœnn, m. beaa.— ôsk (p. vonsk), f. vau, désir. (Cf. डाउड्स.)

MANA, incliner, vouloir, songer. — मनम् (inclination, attention); μένω (s'incliner vers), attendre; L. maneo (attendre), rester.

muna (man, mundi), vouloir, songer, (exprime le futur comme μέλλω), se souvenir. — mannr, maδr, m. homme. minna (minda), ruppeler; L. moneo.

MaNa, s'étendre, saillir, briller. — मण; L. mineo. men (brillant), n. bijou. मणि; µaros; L. monile. — môn (luisante), f. crinière; V. mana.

MiNA, être étendu, mince, diminué. — L. minuo; μπύς. minni (p. minri, plus mince), plus petit. L. minor. — mein (diminution, dommage), n. mal, douleur.

## THEMES COMMENCANT PAR UNE DES DENTALES T, D, p, S.

TA, particule démonstrative, ce. (Voyez p. 385.)

it, iò, cela; L. id. — þå, ià, alors, oà, lorsque. — þat, cela, ce que. — þeir, eux. — þorr, eller. — þau (n. duel), eux deux. — þaða de là; röler. — þar, ici, ià. — þars, lorsque. — þrí (instrumental), parce. — þri at, parce que. — þégar, auxitót. — þéssi, m. (þéssi, f. þétta, n.), celai-ci. — þó (þóat, þótt), qaoique, néaamoins. J. V. doh. — þó-ênn, bien que, néaamoins.

Tv., particule démonstrative de la seconde personne, là!

pû, tu, toi. — pinn, m. tien, ton. — pêr, êr, vous. G.
jus; V. îr; L. vos (p. tvos). — yŏr (p. þyŏr), m. votre.

G. izvar; V. iuwar; L. vester. - it, ib, (p. bit), vous deux.

TA, particule démonstrative de la troisième personne,

þrir, m. (þriar, f.), pl. troiz. — þriði, m. troisième. þrisvar, aðv. trois fois. — sex (þ. tat.) troistrois jisz. σξ.;

— sötötti, m. nizième. — fiðrir (þ. ma-triv., na-troi).
pl. quatre. — fiðriði, m. quatrième. — átta (þ. ma-tru., dæt
ema-tri). Juli. — atti, m. hatitime. — sið (þ. te.mastrir.
trois-quatre), sept. — siðndi, m. septième. — så, m. ce. —
sů, f. cette. — sinn, m. isen, son. — sv4, aðv. ainni. V. oð.
--hversu, aðv. comment, combien. — sem (de même), aðv.
comme. (Ct τυτ., τυ, ζετι i. i. idem; G. sama; iþsfe, siķæ.
L. cum.) — saman, aðv. enemble; iþsfe. — er (lai. G. is,
V. ir; L. is), que, s'ajouta aus pronoms démonstratifs ex.:
þi-ér, lorsque; ér (þ. þi-ér), lorsque; þeir-ér, enz qui; þors
(ρ. Þer-is), elta qui.

TA, mouvement vers, atteindre, joindre, lier.

at, vers, afin de, pour, chez, uffr; L. ad. (G. at; V. az.—at (disjonction, négation), ajoulé au verbe, exprime la négation. (Cf. F. pas (de passus); ur. (p. an); ac.)—a (p. at), exprime la négation.—and: (direction vers), placé devant les substantis, exprime l'idée de vers, contre, sur; ex.: anditi, andrear. uffr; càrri; L. ante; G. and.; V. ant.— und, undir (vers le dessous), sous.— undar, adv. de dessous.—und (vers le dessous), sous.— undar, adv. de dessous.—und (vers le dessous), sous.—undar, adv. de dessous.—und (vers le dessous), sous.—undar, adv. de dessous.—und undir (vers le dessous), sous.—undar, adv. de dessous.—und undir (vers le dessous), sous.—undar, adv. de dessous.—und undir (vers le dessous), sous.—undar, adv. de dessous.—undir (vers le dessous), sous.—undar, adv. loughes, (de dessous.—undir (vers le dessous.), sous.—undar, adv. le dessous.—undir (vers le dessous.)

ADA, atteindre, prendre, posséder. - WE.

abal (qui est en propre), n. nature, naissance. V. adal

(famille); edili (noble). — ôSli, n. condition. — auS, n. rickese; V. uodal (patrimoine); allód (possession entière); Bl. allodium; Vf. alodes, aleud. — auSigr, m. ricke. — ôauSigr, m. paurre.

ATA, atteindre, blesser, ronger. — बद्, सम् ; स्माः L. edere.

iotunn, m. géant. — citar (qui ronge), n. pus, venin. V. citar. (Cf. V. cit (feu), p/s.)

· UTA, de là! hors, sortir, s'élever. - 37, 34 .

úti, adv. dehort. — útin, adv. à l'extérieur, dehort. — itar, itr (p. utar, le plus an delà), adv. très. (Cl. 371; .3271; .
verspec.) — isbarr (p. utar, extrémis); m. mommié, chef. — ut., or, ôr (p. us. ut). L. ex. de. — oir (hors de soi); m. emporté, prompt. — auss (eys. ido), erezer, puiere. L. haurio. — aussinn, m. arrosé. — eyra (qui sort de la tête), f. oreille. G. autô; ως: L. autris; pix. — heyra (heyrða, préter l'errélle), écouter. G. hausjan; L. audire; pixer. — auru (qui ser répand) m. goatte, rosée, possière, terre. — aurugr, m. converté protée. — 6 (qui s'ouvre), n. losche L. los. (Cl. 1876.) farős, n. source ou emboachure de rivière. — aust (saillant). m. lorient. 3817; «νώς. — ausst., adv. de l'orient. — austen, adv. de l'orient. — austen, adv. de l'orient. — un (p. und., qui se répand), f. onde (Cl. 25; νώφ»; L. unda; V. unda; G. vatô; V. wazar, wæen (se répander); L. odor, odur».]

DA, lù! placer, poser. - ΨΤ; τίθημι; ΤΠ (loi).

dåδ, f. action. — fordæδa, forfait, adultère. — dömr, m. pensée, sentence, chose. stript; f. doms; V. tuom; δίμες; L. damnum. — hördömr (chose d'adultère), fornication. — dœma (dœmda), juger, penser, parler.

S-Ta, placer, dresser, fixer. — स्वा; їнтери; L. stare.

standa (stend., stóš), étre placé, étre debout. — standandi, m. leré, éléré. — staőr, m. place, endroit. — stóš (dressée), f. pilier. — styšia (styš. studdi), étayer. — stýri, n. gouvernail. — stýra (styřás), tenír le gouvernail.

ASA, fixité, permanence, force, existence.

iem (p. ism), je suis. ut ; śrri; L. esse; aram, ΥΝΝ, Φ΄;

— sannr (p. esandr, elant), m. vui. utu; ; λ. sób. —

šs (p. ansr., robuste), m. dieu, Ase. — àsynia, f. deese,
Asynie. — askr (robuste), m. frêne. — is (solide), m. gluce.

— iarn (p. isan, dar), n. fer. (Cf. utu; ; L. aes.)

. Sv , répandre , produire , verser. — η; νω; L. udus.

sonr, m. ftb. (Cf. קק: L. satus.) — sveinn, m. garçan, jeune homme. — sol (p. savi), f. obeil. G. saui); V. suhi); A. sigil, L. sol; चित्रम् — sigil (peint soleil), n. bijou, collier. (Cf. ביישירעיי) — sumar, n. été. — sá (sái, sábí), semer. (Cf. יישירעיי) — sumar, n. été. — sá (sái, sábí), semer. (Cf. sofr, m. mer.

TIVA, être étendu, saillant, brillant. - दिव्

tôfi, f. table, tablier. L. tabula. — tefia (tefida), jouer aux tables. — tŷr (éminent), héros, dieu. ξα; θιός; L. deus. — tivor, m. sucrifice, victime. V. zēpar; A. tifer.

S-TAPA, allongé, roide, fixe. — τπις; στύπος; stupor. stafr (roide), m. báton, base, sujet. — steypa (steypta), renverser, détruire.

TAMA, joindre, adapter, lier. - 24; dauar.

timbra (timbrača), faire une charpente, construire. G. timrjan — tomt, toft, topt, f. enclos. — semia (samdi), arranger, upaiser. — sumbl (réunion), n. festin. A. symbel.

SiFA, étre attaché, respecter. — મેવ્ ; σίβω.

sif, f. alliance, parenté. - sch, m. ardenr, courage.

DaMa, lier, entraver, troubler. — तमस् ; G. dumbs. dimmr ou dimmi, m. obscur, noir.

buMa, être émoussé, être tronqué.

þumall, m. pouce. V. dûmo. — þumlungr, m. pouce d'un gant.

SATA, pencher, s'asseoir. — सद्; édo; ; नाठ.

sitia (sit, sat), être assis. L. sedeo (rvy). — sêtr, n. siège, résidence. — sess, m. siège. — siòt, f. demeure.

- SADA, tendre vers, marcher, pencher. — צדה, צור אור

sinni (p. sindi, penchant), n. fuveur. — sinn (marche), n. moment, fois. — senda (sendi, senda), envoyer. — sendr (p. sendtr), envoyé. — sandr, m. sable. — senna, f. dispute.

SADA, atteindre, remplir. — 积 ; L. satis.

sebia (sadda), rassasier. G. gasôþjan.

SiDA, être large, prolongé.

siba, î. côté, flanc. 74. — sibr, m. lâche, flasque. — sib, adv. [prolongé], uprès, tard. — sibr, adv. moins. — sibar, prép. après, pour ne pas. — sidan, adv. ensuite. — sibast, après que, depuis que, puisque. — sibst, adv. le moins. — seibr, m. magie.

TiTA, étre large, láche, mou. — A. tit (teton); τη.

teitr (relâché), m. joyeux. V. zeiz (délicat). — tiš (long),
n. temps. ਜਿਥ:; V. zit. — tišir mik, il me tarde.

SAGA, répandre, amollir, affaisser. — FIFE; G. gasigan.
siga (scig), s'uffaisser, tomber. V. sikan. — sig., m. combat.
— Sigyn (p. sigvin), nom de femme. — sigur, m. victoire. —
sinka (sčkk, ščkk), s'enfoncer. G. siguyan. — sčkvast, s'en-

foncer. — sûga (sŷg. saug), sucer. L. sugere. — sâttr (p. sahtr, rassis), m. paisible, ami.

baka, étendre sur, couvrir. - πη ; τέγος; γου.

þak, n. toit. Vf. tecque. — þekia (þakti), couvrir. L. tegere. — þakír, m. couvert.

þaGa, couvrir, cacher. — तूष् पार्ग ; ειγάω; L. tacere.

pegia (pagoa) et pagna (pagnaba), se tuire.

Taka, tendre vers, toucher, prendre. — <sup>π</sup>ξ; Jixομαι; L. tango.

taka (tek, tôk), prendre.

TaGa, saisir, pincer. — 云明; δάκεω.

tiugari, m. qui mord, mange, engloutit.

Saka, tendre vers, attaquer. — G. sakan; V. gisachan.
sök, f. procès, cause. — sakast, s'attaquer. — sœkia (sökti),

DAGA, répandre, dissondre. - Tixo.

chercher. G. sôkjan.

dögg, f. rosée. V. dau. — deigia, fille, servante. (Cf. suéd. mjölkdeje; A. hlåfdige). — deyia (dey, dó), mourir.

DtHa, tirer, traire. — दुइ ; L. ducere; G. tiuhan. dôttir, f. fille; दहित ; θυγάτης; G. dauhtar.

DuGa, atteindre, pouvoir, valoir. — τείχω, τυγχάνω.

duga (dugői), valoir, être utile. — dyggr. m. vertueux, qui mérite confiance.

þiGa, étre utile, prospérer. - G. beihan.

 $\flat \hat{y}$  (p. þihu), servante. — þiónusta, f. servace. — þió $\delta$ , f. foule, peuple.

TuKa, surgir, briller. — तुत्र (briller); तुत्र = τόχος (enfant); नाम (briller).

tungl (brillant), n. lune.

DiGA, percer, poindre, briller. - frig .

dagr, m. jour. — î ârdaga (à la pointe du jour), adv. autrefois, jadis. — dellingr (p. deglingr, petit jour), m. crépuscule du matin.

þika, percer, parattre. — min (parler, penser).

þing (pensée, parole), n. délibération, assemblée délibérative. — þykia (þólta), penser, étre estimé, passer pour. þakkir, plur. f. reconnaissance, remerciments.

SiGa, étre aigu, percer, voir. — θεάσμαι; L. sica, secare; scio (avoir vu), savoir; chald. אָשָרָה.

sià (sê, sâ), voir. — sŷna (p. sihona), faire voir. — sŷnast (sŷndast), parattre. — saga (ce qu'on sait), f. histoire, narration. (Cf. L. sagax, sagus.) — segia (sagŏi), raconter, dire, parter.

S-TiGA, piquer, laisser des traces, marcher. — στέχω. stiga (stig, steig), monter. — stěkkva (stěkk, stókk) et stökkva (stökk, stauk), sauter.

(TARA, répandre, dépasser, marcher. — ק: תוֹנְשֶּׁי (narcher); שׁנֵּר (narcher); שׁנֵּר – S-TARA, répandre. — ज्; פּיני (גַּרָּנָּרָ ). sterno.

stiorna (répandue), f. étoile. κης:; ἀστήρ; L. stella (p. sterula). — strå (répandu), n. paille. — straumr, m. torrent, fleuve. — strond (qui s'étend), f. rivage, côte.

DaRa, répandre sur, précipiter. — ų; A. deark, dearn (terne), obscur.

undorn (non obscur), n. aprēs-midi, soir. G. undaumi (matin); V. untarn (midi); A. undarn (midi). — dŷr (qui se précipite), n. bēte sauvage, animal. G. diuz; V. tior; bøj: L. fera (furere).

TALA, étendre, lácher, séparer. — mog (atteindre): rhos;

J,b (étre long): yœn (étendre par terre), renverser.

til, jusque, au point, tant. — tal, n. nombre, discour. —

telia (talda), compter, raconter, parler. — pulr, m. contear,
banard. (Cf. Vt. tule, entule.) — tilt, n. concorde, paix? —

tól, n. instrument, autenial:

DaLa, étendre, séparer, diviser. — दल् ; L. talea; G. dails; V. urteili; A. ordál; Vf. ordalie.

dalr (séparation), m. vallée. — deila (deilda), partager.

SALA, répandre, lächer, reposer. — मल् ; बॅबड; L. solum;

salt, m. demeure, sulle. tim:...—selia (selda, liden), donner, vendre.—sell (qui est ou large), m. heureux. L. saltus; typz.—selligr, m. heureux.—vissalt, m. malkeureux, pauvre.—sialdan (ripandu, disseminė), rarment. G. sildaleik (extraordiniaire).— uisaldan, souent, friquemment. biLa, stre elevé, stre au niveau.— 1781; ; ražu (soulever);

L. tollo; G. pulan; 55n.

bollr (qui s'élève), m. tronc d'arbre, arbre, pin. — Heim-

pallr (souche du monde), nom d'Ase.

S-TaLa, élever, dresser. — च्यन् ; ετίλλω.

stòlr, m. siège. V. stuol; VI. faldestuel (fauteuil).

baNa, élendre, allonger. - πη ; τώνω; L. tendo; μπ.

binurr (long), m. sapin, arbre. — bôr (p. bonerr, tonnerre), le dieu du tonnerre. (Cf. 76°16; L. tonare; 47.)

TANA, étendre, retenir, tenir. - L. teneo.

tûn (qui renferme), n. enclos, cour. V. zûn; A. town. tông, f. tenaille. V. zanka; L. tenaculum. — tein (étendu), m. baguette, rameau, jet. V. zein.

THÈMES COMMENÇANT PAR UNE DES GUTTURALES K, G, H.

Ke, ceci. (Voyez p. 388.)

ěk (ci!), je, moi. L. ego; Vf. jeo; G. ik; V. ih. - ok (p. ik, iok, ceci, aussi!), et. G. jah; V. joh; L. ac. - okkar (duel dat. et acc.), à nous deux, nous deux. G. ugkis; V. unch .ykkr (duel, de vous deux), votre. G. iggvar; V. incharêr. hann, m. lui. - hun, hon, f. elle. - hinn, m. (hin, f. hitt, n.), celui-là. - hitt (cela), prép. aussi, c'est pourquoi. - hêr, adv. ici. F. houreari (ici!). - hêban, adv. d'ici. - livar, m. (hvat, n.), qui. कस् ; os; L. quis; G. hvas; V. huēr. - hvî (locatif, en quoi), pourquoi, comment. (Cf. L. qui.) - hvê (instrumental, par quoi), comment. V. hviù. - hvaban, adv. d'où. - hvar, adv. où; hvars, partout où. - hverr, m. (hver, f. hvert, n.), 1. lequel (entre plusieurs). L. quis, 2. chacun; L. quisquis; G. hvarjis.—nakkvar, m. (nokkur, f. nakkvart, n.), quelqu'un. - hvarr, m. (hvar, f. hvart, n.), lequel (de deux). G. huabar; V. huedar. - hvart (L. utrum, num), si. --hvan (-hun, -gun, -gi, -ki), particule interrogative suffixe (quand? jamais), pas. - eigi (p. eittgi, pas une chose), rien, pas. - ekki (p. eittki), rien, pas. - mangi (pas un homme), personne. - hvergi (pas quelque part), nulle part. - siàlfgi, pas elle-même. - aldregi (p. aldr eigi), jamais. - beigi (p. bô eigi), bien que - ne pas.

GA, ci! direction, moavement. - m (Baw).

gånga (geng, gékk), aller (क्यू); G. gaggan. — framgenginn (en allé), m. trépassé. — gånga, f. marche, route, voyage.

AGA, mouvement, agitation. — τη ; ἄγω; L. ago. OEgir (agité), m. océan, dieu de l'Océan. — afl (p. afn,

ovn, ogn, qui s'agite), m. 1. seu. afira; L. ignis (g', brd-ler), 2. sourneau. G. auhns; V. ofan. — angan (qui s'agite, respiration, parfum), n. plairir. — àtt, ætt (direction, ligne), f. ligate; race. V. èht.

AKA, mouvement, étendue, surface. — L. æquus, æquor.

å (p. aka, surface plane), f. eau, fleuve. G. ahva; V. àha; L. aqva; Vf. aigue. — aka (ek, ck), avancer. — akarr, m arpent, champ, ἀγράς; L. ager; G. akrs; V. ahbar. — ætla (p. aktila. L. in animo volvere), penser, se proposer. (Cf. G. ahjan; V. ahtón.)

AGA, mouvement à travers, percer. — ΕΝΙ ; ἀκούς, ἀκο΄, ἀκούω (présenter la pointe, l'oreille), écouter. L. acer, acus; V. ecche; μκ.

ior (p. ihvor, rapide), m. cheval. षणु:; rxxes (p. îhpos); L.
eqvus: Vsax. ehv. — auga (perçant), n. ail. यश्चिः isac; L.
acies, oculus. — hvitr ou hviti (perçant, éclatant), m. blanc.
श्वित:; G. hveits: V. wit. — hvatr, m. ardent, vehiment. V.
hvas. — hveita (hvatta), aiguiser, exciter.

AGA, conduire, porter, avoir. — ξη ; ἔχω; G. aigan.

eiga (å, åtti), posséder, avoir. V. eigan. — eign ou eiga, f. possession. (Cf. åstagr, heilagr, aubigr, etc.)

KAPA, mouvement sur, tendre vers.—L. capere; (η2, main).

kaup (prise), n. achat. — kaupa (kaupi, keypta), acheter. G. kaupan. (Cf. acheter, de acceptare. L. cmere, prendre.)

THE STATE OF

GAFA, tendre vers, donner. — A. gaful (tribut); F. gabelle.

gêfa (gêf, gaf), donner; G. giban; V. kêpan. — umgêfa (étendre autour), entourer, envelopper. — Gefion, f. déesse de la virginité.

HAFA, étendre, élever, prendre. — πΨ; 23 (élévation). haf (étendu, haut), m. haute mer. — hefia (hef., hôf), soulerer. — hafa (hef. hafbī, avoir souleré), tenir, entreteir, eroir. L. habeo. — haft, hapt (qui tient), n. lien, chaîne. hof (qui contient), n. enceinte, temple. (Cl. xörxer,) — hôf, n. (contenance), n. meure. — hofib (éleve), n. tele. πῆτης κ κκραχί. L. caput; G. hauth). — hefid (L. causa suscepta), senqeance. — hefia (hefiada), senqer.

-GAPA, étendre, distendre, fendre. — πις χία (trou);

gap (qui baille), n. abime. (Cf. χάοτ.) — geipa (geipta), ouvri la bouche, bacarder. (Cf. चाँच ; χανίω.) — gifur (L. inhians), m. avide. — gifur (baillements), f. plur. 1. rockers. 2. géantes.

. S-KAPA, tailler, fabriquer. - V. scuof (poëte).

skāpa (skep, skōp), créer, fabriquer. — skepia (skepiabi), créer. — skōp (créés), n. plur. destinée.

KaMa, tendre vers, venir. — χομίζω (faire venir), conduire.

kômu (p. kvēma; kêm, kom), venir, venir avec, amener. G. qviman. (Cf. Vf. cemin, chemin.)

HAMA, étendre sur, couvrir, courber.

hamr (qui couvre), m. peau. — himinn (qui couvre), m. ciel. — heimr, m. couvert, domicile, monde. (Сf. хыня, ка-

μέρα; F. hameau.) — Hymir (couvert, sombre), m. nom d'Iote. — ? hamarr, m. marteau, foudre. (Cf. प्रस्तः:, प्रस्प foudre, प्रस्थः:, marteau.)

GaMa, couvrir, courber, incliner. — στζ ; κόμπο; L. hamus, gaman (inclination), n. plainr, jouisance, jeu. — gamall, gamli (courbé), vicillard, vicux. V. kamal. — Bergelmir (tout vieux), nom de géant. — Orgelmir (très-vieux), nom de géant.

vicux], nom ae geant. — Orgemmi (tres-vicux), nom ae geant. — Prüßgelmi (fort vicux), nom ae geant. — grumar, gumnar (qui couvrent, protégent), héros, hommes. G. gruma; V. kumo; L. homo. — Gymir (qui couvre), nom de géant.

KATA, étendre, prendre, contenir. — σκ. . ketill (qui contient), m. chaudron. G. ketils; V. chezzil. (Cf. catinus, cadus; κάθες, ἀκατος; G. kas; ٦Σ.)

HaDa, atteindre, prendre. — χάζω, χανάκω: L. -hendo.
hönd (qui prend), ſ. main. G. handus. (Cf. ger: χτατ.) —
einhendr, m. manchot. — hundrab (p. flutilhundrab, ἐκε
fois deux mains ou 10 × 10 doigt), n. cent. π/τ ; ἐκατν: L.
centum. G. taihun, téhund. — tiu (p. tihund, deux mains
= 10 doigt), ἀκ. χτητ ; ἀκα; L. decem: G. taihun V.
ἐνλαπ. — tiundi, m. ἀκεἰεπε. — niu (p. untiu, manquantdix), neuf. πατ ; ἐντία: L. novem. — niundi, m. neuvième.
GaDa, atteindre ; joindre, lier.

góðr (convenable, apte), bon. G. góðs: V. kuot. (Cf. a'aðs'e).—ógóðr, m. namusi.—gunnr guðr [I. congressus]. combat, gærer. V. chundfano [gonfanon, gonfalon]. (Cf. 34:.)—gandi (qui ile). m. charme, enchantement.—gan [p. gand), magie.— gændr (noue), m. sepent.— Göndull (enchanteresse), mom de Vallyrie et de Norne.

GuDa, être convenable, intègre, pur. — 頭貝, 頭嘎.

goδ (pureté), n. divinité, dieu.

GATA, atteindre, recevoir.

géta [gét, gal), recevoir, concevoir, songer, penner à; umgéta cinom, donner à quelqu'un. — géta, ſ. conjectere, opinion. — getast, éntreteuir, diaueter. — géta (qui pense), n. esprit. V. kêt; Far (. — frobgebinor, m. doué d'un eprit sage. — gest [r. gastr, qui recyol), hôte. G. gastr. V. gast L. hostis (étranger), ennemi. [Cf. hospes. (p. hospits), qui demande réception.] — gisl (p. gitsl, qui est donné), m. d'age. gisling, ſ. d'age.

HATA, atteindre, frapper, tomber sur. - L. cædo, cado.

hiti (qui frappe, pique), m. chaleur, flamme. [Cf. kaldr (froid) et L. cellere, calare, calere.) — heita (heiti, hêt; L. adpellatum esse), s'appeler, ordonner, menacer. hitta (L. incidere in), rencontrer. — hæltr (exposé au coup, chanceux), m. périlleux. — hætta (tomber sur, entraver), cesser.

S-KiTA, frapper, couper. — ਜ਼ਿੰਨ੍ਰ: εχίζω; L. scindo; G. skaidan; V. scitôn; πιπ, γιρ.

skið (fendu), n. tablette de bois. — Skaði, femme de Niðrðr.

GuTA, frapper, pousser, lancer. — 要; L. -cutere. G. giutan.

goti (lancé, rapide), cheval. बोरः; बोरकः. — reiðgoti, m. cheval de selle. [Cf. skióti, reiðskióti (cheval); skiótr, rapide.]

S-KuTa, pousser, lancer, jeter. (Cf. स्कद् ; L. scateo.)

skiôtr (lancé), m. rapide. — skiôta (skŷt, skaut), tirer, lancer. V. skutjan, sciozan. — andskoti, m. qui tue en tirant sur. — skot, n. tir, coup.

GuSA, être lancé, bouillonner. — वस् (tomber en gouttes), वस् (bruire).

geysa (geysta), bouillonner. [Cf. geysir (qui bouillonne).] V. jesan, jerian. — ioll (p. gurl,? effervescence), colère, dispute.

KuSa, convenir, goûter. — 34; γινιν; L. gustus.

kiòsa (kŷs, kaus, godier), choizir. G. kiusan; V. chiusan; F. choisir. — Valkyria (qui choisit les héros), Valbyrie. — kosta (kostaŏi), godier. G. kausjan; L. gustare. — kostr, m. choiz, nourriture. — kūra (ce qu'on goùle), f. repor. — kyrr, m. tranquille. — kyrra (kyrtši), tranquillier.

HAGA, s'étendre, joindre. — κύκλος; L. cingere; V. hag (enclos); Bl. haga; Vf. l'haie (Saint-Germain-en-Laye).

hagr (apte), m. halik: — begri hönd (main plus halik),
main droite, [Cf. L. dextra; væru (faible), main gaache.] —
hugr (desir), volanté, esprit. — hyggia (hugês), penser, réfléchir. — hungru (desir), n. faim. G. hahrus; V. hungar.
haugr (desiration), n. colline, V. houci; VI. hogue, hoge.
har (hár, f. hátt, n.), m. sublime, nom d'Odiu. (Cf. G.
hallas, V. hoh.) — hátt, adv. haut. — há- (particule prépassitive), haut. — heib' (hauteur), m. excellence, honneur.

— Heib'r (tervain élevé), f. lande, nom de femme. G. haipi.
— 2 Gigr (désiration, montage), f. géante.

S-KAGA, avancer, saillir, hérisser. — V. skahbo (langue de terre).

. skógr (hérissé), m. forét. — Skögull (hérissée), nom de Valkyrie; Geirskógull (hérissée de lances), nom de Valk. — skegg (velu), n. barbe. — skegg, skeggia (en forme de barbe), f. hache. Cf. hellebart (hallebarde). — ? skôr (p. skôhr), m. soulier. G. skôhs; V. skuoh. — handskôr, handski. m. gant.

HaKa, atteindre, frapper, tailler. — ppn; ভৈ জনু (briser).

höggva (högg, hiò), couper, frapper, hacher. — Nibhöggr (qui mord avec colère), m. nom d'un serpent de l'enfer.

S-KAKA, choquer, pousser, répandre. - prov.

skekia (skek, skök), choquer, secouer. Vf. eschacher. skenkia (skenkta, répandre), verser à boire, donner. V. scenhan; Vf. chinquer; Bl. scancio; F. échanson.

HARA, s'étendre, répandre, courir. — चर्; L. curro;

hôrr (coureur). m. adultère. G. hôrs.

. HaRa, s'élever, croître — য়; ছ; সন (qui s'éleve), montagne.

haf (qui croit), n. chewa; cherelure, (Cf. L. horror; F. herisser, haire.) — her (qui s'accroit), n. maltitude, armée. G. harjis; V. heri. (Cf. Al. herberge; F. alberge, auberge.) — heri (qui est de l'armée), combattant. (Cf. ugu; ; χέρμα.) — cinheri, m. monagar. (Cf. V. einvice.) — Herian (geerrier), nom d'Olin. — hörge (qui inspire l'horreur, sanctuaire), m. motis sacrè. — horn (qui s'élève), n. corne. — pp. τβξ: κέρας. L. cornu. — hiôrr (qui s'élève), pointe), m. rocher, épée. G. hairus; Vs. héru. — hiôrs, f. troupeau. (Cf. F. horde, harde; Vc. heri. — hiôrs, m. gardien de troupeau, gardien. — hac's, m. dar. — hart, adv. darment, fortement; κέρτα. (Cf. τβτ. (fermeté, confiance): L. certus (ferme), sár; card. (Cf. τβτ. (fermeté, confiance): L. certus (ferme), sár; ch. hiarta, n. caur. L. cor; κερλα: ξξ. (Cf. F. hardi., qui a du cour.)

GARA, s'étendre, atteindre, prendre. - \$7:; xip.

giòra (p. garva, giòràs), manier, faire, stiffet; yusiquus; L creare; V. karawan. — giòrr (fait), m. pripari, apte, habile — giòrra, alv. entirement, completement. (Cir. F. guère, V. karo.) — fullgiòrra, adv. petinement et entirement. — giòr gias, giòrla, adv. perfitiement. — giàrn, m. entein, avide. G. gairns; V. kern, kēr (deisir). — garbr, m. enceinte, neclos. V. karto: It. giardino: F. jardin: yejver; L. cortis, hortus, hara; prp. v. yp. [Ci. Montlelliard (Mons Belligandus); Novogoral (ville neuve).] — mißgabr, m. la terre. A. middangeard (orbis terrarum); G. midjungards; V. mittingart. — garn, n. fl. toynut. (Ci. zejóhr.)

GVARA, entourer, courber. — ε- γυρός.

orm (p. lverum, qui se caurle), m. ver, serpent. कृति: L. vermis; ''20'22', (vermeil).—hvèrfa ou hors ou horfa (lıvètr, hvarf), tourner, pirouetter.— hvèrfa fà (deguerpir), disparatire de.— hverfa (hverfa), faire le tour de.— vèrpa (vèrp. verp. qui proprietter). Incere, jèter. Bl. verpire; Vf. guerpir.—harpa (ronde), L. karpe. (Cf. Bl. circulus, circulo harpare.)

KARA, étendre, séparer, broyer. — न् ; L. granum. kvérn, körn (qui broie), f. moulin, máchoire. — ? geir

(qui fend), m. hallebarde. G. gairu (épine); V. kêr (cf. Kero, Gêrhard). त्रीर्टिंग (hache).

S-KARA, percer, couper. — (Ξτ); ξύρω; του (éclater).

skira (skir, skar), tailler, graver. — skirr (éclatant), m. brillant. V. scieri; Vl. chère (mine joyeuse). (Gl. χαρά.) skira (skiršī, rendre éclatant), écarer. —? skiarr, m. craintif, effarouchè, (Cl. Al. scheut.)

HALA, s'étendre sur, couvrir. — 新町.

hali (qu' couvre, poil), m. queue. L. hilus. — hel (caverne), f. enfer, reine de l'enfer — holl. I. hollt m. halier, blainer, planier, plotteques), héros. — bylia (huldi), prosèger. — hollt, m. bienecillant. V. hold. — hollt, m. héros. V. helid. — heil (protège), m. heresze. — hollser, m. ternet, heild. — heil (protège), m. heresze. — heilser, m. te melter. — helldri, conj. gin que. — hildur (défense), f. combet, desse du combet. — halds (helt), tenir. — hold, n. chair. — holt, n. bois, forêt, montagne. — hils, m. cou. [Cf. L. collum.]

KaLs, frapper, pousser, piquer. - L. cellere. farg.

kiöll, m. quille, navire. — kaldr (piquant), m. froid, dauloureux, mechant. (Cf. L. gelidus.) — kalla (kallaδa), crier, parler. (Cf. καλῶ; L. clamor; [Ε]) — kallaδr, m. appelē.

GALA, frapper, atteindre, éclater, briller, résonner.

gåla (gål), chanter. — galdi, m. brayant. — gioll, f. tromptete. — gull, n. or. V. kolt. (Cf. L. gålvus; yoz.) — gullinn, m. dore, d'ar. (Cf. Vf. jaulne, jaune.) — gildi (qui atteint, cquivaut), n. vækur, estime. — gilda (gilta), vækor. — ginda (geld, galt), payer, donner, expier. — gildi, m. repas; satisfact.

S-KALA, atteindre, frapper, jeter. — σχάλλω.

skal (skuldi), devoir. G. skulan. — skâlm (qui frappe), f. lance, pique. — skalfa (skêlf, skalf), être frappé, trembler. landskialftr, m. tremblement de terre.

KaNa, étendre, atteindre, percevoir. — जन्; γένος; L. genus.

kunna (kann, kunni, avoir atteint), savoir, pouvoir. सा:; L. gnosco. — knā (knāi, knatti), pouvoir, savoir, connaître. — nafn (p. knafn, qui fait connaître), nom. L. nomen. — kind, f. postérité. — kona, kvēn, kvan, kvæn, f. femme. G. qvinô, qveins; V. chēna, — ôkynian, n. engeance.

GANA, étendre, séparer, fendre. - चन् ; χανίω.

gîna (gîn, gein), ouvrir la bouche. — ginnungr, m. mâchoire.

KANA, éclater, briller, résonner. — कन्, क्या; γούος; L. canus, cano.

kynda (kyndta), allumer. L. accendo. — Hænir (brillant), m. nom d'Ase. — hani (qui chante), m. coq. Vf. chanteclair.

S-Kana, percer, éclater. — G. us-keinan (percer), germer.

skîna (skîn, skein), briller. V. skinan. — skin, n. lumière, splendeur.

## THÈMES COMMENÇANT PAR LA LIQUIDE R.

, ARA, mouvement, étendue, élévation. — 🛪; מַּפָּוּ -; אוּר .

år, n. matin, aurore, année. (Cf. 歌歌; G. jèr.) — ari et örn, m. aigle. — iora, f. terre. 天歌; špa; L. area; V. ěro. iōrš, f. terre. V. ērda. — iōrmun, f. terre.

Rυ, éraption, brait. — ξ; ρίω; L. ruo.

rûn (chuchottement), f. secret, écriture. — eyra-rûn (qui parle à l'oreille), f. compagne, femme. V. ôr-runo. — raun (manifestation), f. expérience, ipreuve. — reyna (reynda), éprouer, estayer. (Cf. ípt.vrgr.) — rômr (tumulte), m. combat. (Cf. frz :)

RaMa, étendue, grandeur, force. — ऋष् ; ठान. rammr, m. fort. (Cf. विकास्त:; L. grandis.) — armr (qui s'étend), m. bras. L. armus, ramus; V. aram; Vf. arm (bras).

B-RaMa, mouvement, frémissement. — κτι; βρέμω; L. fremo; , , , , .

Brimir (L. æstuans), m. nom propre.

RaNa, mouvement, frémissement. — ्री, स्प् . rénna (rénn, rann), courir, couler.

B-RANA, frémir, pétiller. - अण् , अन् .

brênna (brann), brûler (être consumé).— brenna (brendi), brûler, consumer. — Bruni, m. nom de Dverque.

G-RAMA, frémissement, frisson, excitation.

gramr, m. irrité. Vf. grams. — gremia (gremdi), irriter.
— gremi, f. colère. — garmr (irrité), m. nom de chien. (Cf.
κ/β/98/s.) — harnn, m. douleur. — hrim, n. givre, glace. V.
rife. (Cf. F. frimas.) — Sehrimnir (givre formé des exhalaisons de la mer), m. nom propre.

RuFa, être êtendu, séparé, fendu. — (जुन्); L. rumpo.

riùfa (rŷf., rauf), rompre. — rifa (reif), déchirer. V. riban. — rif., n. côte. V. rippi. — ôrof (aspérité), n. âpreté. (Cf. V. âriub.)

H-RaVa, étendu, roide, crû. — कृत्रि ; G. hraiv. hræ, n. cadavre, chair. क्रव्य ; κρέας ; L. caro.

H-RAPA, éclater, crier. — प्य ; L. corvus.

hrôp, m. vociferation. - Hroptr ou Hroftr, m. nom d'Odin.

S-K-RAPA, percer, briser, saillir. — σκαριφάομαι; L. scrupus.

skarpr (coupant), m. aiguise, tranchant, difficile.

K-RaMa, tirer, arracher. — হাম (tirailler); κάρφω, L. carpere; ηνη.

kambr (p. kramr, qui carde), m. peigne, (dentelée) créte. L. carmien. — kemba (kembda), peigner. L. carminare. (Cf. Al. krämpeln.) — kiaptr, kiaftr (p. kriftr, tiré, béant), m. máchoire, gueule. — kippist (p. krippist, être tiraillé), avoir des paumes. (Cf. Al. krampf (crampe).)

D.RAPA, étendre, atteindre, frapper. — 夜.

drépa (drép, drap), frapper. (Cf. F. attraper, taper, trouver.)

D-RuPa, être répandu, tomber. — (弘).

driūpa (drŷp, draup), dégoutter. — dropi, m. goutte. — Draupnir (ruisselant), m. nom propre.

## b-Rifa, étre étendu, atteindre, saisir.

prifa (preif), saisir, attaquer. — parfir (L. conveniens), m. atile, accessaire. — purfi, m. accessiteux. — purfa (purfla), avoir besoin. — ? porp (rencontre, amas), n. bourg, village. G. paurp; V. doraf. [Cf. A. þreaf (botte de ble); L. turba, turma. — ? parm; m. boyau, intestin. (Cf. F. tripe.)

RaDa, mouvoir, atteindre, parvenir. — सन् : नान.

rāba (ræb.réb), arair soin, conseiller, diriger, faire readrerāb, n. conseil, action, affaire, wêt: G. raþjó (raison), V. reda (raison, parole); Al. art (manière). — afrib (mauvaise action), n. meartre. — Gângrábr (voyageur), nom d'Odin. rība (ræib), aller à chevol, en voiture. — ballrībi, m. cavalier coaraqueux.

V-RADA, atteindre, adresser, tourner. — वृत् , L. vertere. verδa (verδ, varδ), devenir. G. vairþan. — Verδandi, f. nom de Norne. — orb (adressé), m. mot, parole. G. vaurd. — sâryrbi (paroles graves), n. pl. injures.

B-RaDa, répandre, expédier, accélérer. — अष् ; тор.

bråðr, m. prompt. (Cf. מֵרֶד; L. veredus; Al. pferd.)

B-RADA, se répandre, couvrir, entourer.

bor8, n. bord, bordure. (Cf. It. bordo; Fr. barde.)

F-RADA, étendue, grandeur, excellence. — uq

fròbr et fròbi, savant, intelligent; φραδής; L. prudens; G. fròbs; V. fruot. — fræða (frædda), instruire. — fræddr, m. instruit.

F-RATA, bris, brait.— σξ; πέρδειτ; L. perdere. frata (fret, frat), pêter, V. vêrzen.

B-RATA, fendre, crever, rompre. --- פרץ.

briôta (brŷt, braut), briser, rompre.—brotinn, m. brisé.
—brotna, être brisé.—braut (rompue), f. chemin frayé. [Cf.
route; It. rotta (L. rupta via); se frayer (L. fricare) un chemin].

T-RADA, pousser, fouler, marcher.

troša (trėš, traš), fouler aux pieds, marcher sur; G. trudan; V. trėtan. (Cf. Fr. trotter.) — troll (p. trošl, qui trotte), n. gėunt.

p-RaTa, pousser, fatiguer, travailler. - L. trudere.

Vasthrûbnir, m. nom de géant. -- prot (fatigue), n. fin.

D-RATA, pousser, rejeter.

drit, excrément, -dritinn, m. L. inquinatus.

D-RuSa, étre répandu, tomber. — (स्प्); G. driusan.

dreyri, m. goutte, sang. V. trôr (goutte de sang); \$\int\_{\rho\sigma\_0\infty}\$: L. ros.

G.RATA, éclat, cri. - 75; 7 ppus; L. garrire.

grata (græt, gret), pleurer. G. gretan. (Cf. Fr. regretter.)
—græta (grætta), faire pleurer.

H-RtTA, éclater, crier. — ξζ; κρότος; L. rudere.

hröbr (bruit, renommée), m. louange. V. hruod. — hröbugr (renommé), m. fier, arrogant.

H-RiSa, éclater, hennir. - ह्यू, हेयू, हेयू.

hros, n. cheval; It. ronzino; Fr. roussin. — hestr, m. cheval; हाँचन् .

G-RaDa, séparer, gratter. — कृत् ; χαράττω; ΜΠ.

grið (épines, haie), n. pl. anle, paix. — grind, f. grille, træilli, (Cf. L. cratícula).— griðt, n. grunier, pierre, rocher. V. krioz; lt. greto; Fr. grés, griotte. — grund (hroyée), f. ponnière, terre, sol. — reiðr (gratté, excité), m. irrité. [Cf. L. gratia (qui excite), yaipt); t. All. reitz, (charme, gräce.)

H.RATA, piquer, exciter, courir. — V. raz (furieux). hrata (hrataδa), se précipiter.

H-RiDa, étre excité, frissonner, trembler. — V. ridòn. hræδast (hræddist), s'effrayer.

RASA, s'élever, surgir, atteindre. — אין אין (דעי). risa (reis), s'élever. — reiss, m. excité. — risna, risni., f. élévation, gloire. — rôst (milliaire), f. une journée de chemin.

ReaGa, saillir, surgir, briller.—नाष् , तात् ; बंद्रश्रकः ,

regin (saillant), n. pl. grandeurs, divinités. — rôg (qui fait ressortir), reproche, blâme. — rœgia, reprocher; V. ruogen.

Rika, être étendu, atteindre, posséder.—सन् ; कंश्रार्गे.

rêka (rêk, rak; atteindre), venger. — rîkr, rîki, m. riche, puissant. Vfr. rice. — rûk (extrémités), n. pl. origines, causes.

Ruka, étre étendu, large, vide. -- , mn.

riúka (rýk, rauk), fumer, rósksæreir. V. riuhhan. [Cf. rm (vide), air; V. rouh (air vapeur), fumée; ruhhan (sentir); g-j: mmj...-rókur, rók, n. erépuscule du soir. (Cf. G. riqvis; gafr:).

RaHa, relachement, relais, repos.

ragr, m. láche. ]. . . argr, m. láche, mauvais, y.; V. arg (avare). — rôr (p. rôhr, relâché), m. tranquille. — rò, s. tranquillité, repos. V. rau, rawa.

RuHA, surgir, saillir, briller. - 75

raubr (p. rauhdr, brillant), rouge. — τιξεπ:; V. rot. (Cf.

B-RAGA, briser, éclater.-- אות ; L. frango; בקר ; נרק

Bragi, m. nom du dieu de la poésie. — biartr, m. brillant. baihrt; V. berht.

M-RAGA, percer, éclater. — αξ ; μαράγη; L. mergere. morgunn, m. et morgin, n. matin.

M·RAGA, frotter, broyer. — μπ ; αμίργω; L. marcus (marteau); סרח, חים, חים.

mergr (broyé), m. moelle.

M-RAKA, tracer, marquer, marcher. - मृत्र ; नार्ग :

marr, m. cheval. V. marc. [Cf. mariscalh (écuyer), maréchal.]

B-RAGA, s'étendre, couvrir. - qu ; L. vergere.

birg (elévation), n. montagne. — biarg, n. montagne, rofore. — Flórgyn (montagneuse), f. non de la déesse lorő. — Flórgynn, m. nom du père de Frigg. — borg (qui couvre, protége), forteresse, bourg. V. purue; Vfr. bore: xópyse; arabe-pers. — bergia (bergőa, s entretenir), se nourrir, godter. — biorg, f. entretien, vivres.

F-RAHA, pousser, avancer, incliner. — (π); σπίρχω.)

fri (poussé, láché), m. libre, noble.— fria, relácher. frekr, m. libre, effronti.— Freki, nom du loup Fenrir.— Frigg (excellente), f. nom propre.— Freyr (excellent), n. nom propre.— Freyia, f. nom propre.— Pfiór (p. frihu), n. vie; G. fairhvus.

F-RaGa, exciter, exiger, interroger.— 項頁; L. procare.
frå (frèg, frag), interroger, apprendre.— Frægr (reuommé), m. nom de Dvergue.— fregn, f. brait, renommée.—

vargr., m. exilė. (वर्तित:), serpent, loup (वृक:). — ?vērri, (p. vērsiri), m. pire. — vērstr (p. vērsistr), m. le pire.

V-RaGa, précipiter, répandre.— σψ, ; β<sub>ε</sub>ίχισ; L. spergo. régin, règn, n. pluie. σψ: (L. rigatio).— fors, m. torrent cataracte. (Cf. V. frosc (sauteur), grenouille, et βρούχος (sauterelle).]

M-RAGA, répandre, arroser. — πης (p. ης). mîga (meig), pissèr; ὀμιχίω; L. mingere, mejere.

D-RAGA, étendre, tirer. - τς; δράσσω; L. traho.

draga (dróg), trainer.— drygia (drygŏa), agir.— dràsill (p. dragsull, porteur), m. cheval.— Yggŏrasill (cheval d'Odin), m. nom du frêne qui porte le monde.—drôtt (train; L. agmen), f. foule, peuple.

D-RAKA, tirer, aspirer, boire. -- 如硬 (dessécher).

drěkka (drakk), boire. — drěkka, f. festin. (Cf. τιξιψία; ενμπόσιοι.) — drykkr, m. boire, coup, trait. — ofdrykkia, f. ivresse.

T-RAGA, étendre, élever.— τ̄ς ; τράχες (saillant), raboteux. trè (p. trigu), n. arbre. G. triu. (Cf. τ̄ς:; ζ̄:; Γρῦς.) trog (tronc), n. auge, baquet. L. truncus. (Cf. isl. þrô f.)

b-RAGA, tirer, presser. - 494; L. turgeo.

prunginn, m. pressé, enflé, irrité. — praungr, m. serré, étroit, épais. — prà (p. praha, presse), f. douleur.

þ-RiSa, étre étendu, roide, sec.—ημ; ταρσός; L. torreo, G. þairsan; ὑτ (ètre roide), étre gelé.

purs (roide) ou hrimpurs (roide de givre), m. nom commun des lotes.—pyrstr (desséché), m. qui a soif.—perra (p. Þærra), sécher, essuyer.—Dolgþrasir (obstiné contre l'ennemi), Lifprasir (obstiné pour sa vie), Mögþrasir (dur envers le fils), noms propres.

D-RAKA, étendre, séparer, percer.— द्या ; Spaixos.

dreki (qui a l'œil perçant), m. dragon, serpent; δράκων; L. draco.

- G-RAHA, s'élever, monter, croître. -- हन् ; L. cresco.

grôa (græ, greri), croître.—grôinn ou grænn, m. vert. —gras, n. herbe. (Cf. γράστις; V. grast.)

H·RaKa, étendre autour, courber. — कुछ ; χόραξ; L. сгих.

hringr (courbé), anneau. (Cf. zpízof; L. circus, curyus.) hryggr (courbé), m. triste. — hrŷggr (courbé), m. dos. V. hruki; śdzis.

K-Raka, bris, cri. — my ; κράζω; γτο (briser); ττο.

kraka (qui croasse). f. corneille, V. hruok. [Cf. काक: (p. kraka), F. coq: L. graculus: κόραξ.]

THÈMES COMMENÇANT PAR LA LIQUIDE L.

ALA, elévation, grandeur, force. — שחת (assez); iλάω (pousser); L. alere; אול.

ala (öl), elever, engendrer. — ôl (fortifiant), n. bière, aile.

A. ealu. (Cl. המונה) — ôlr, m. irre. — ôld, f. âge, genre
humain, monde. — alldr, m. âge, siècle, monde. — allr, m.
entier, tout. — aldni, m. âgé, vieux. — ôln, f. aune m.;
aune f. òiʌri; L. ulna. (Cl. האלה) — âl, f. courroie.

LAPA, lácher, élever. — लप् (lâcher), dire; λόφος (élévation); L. levare; G. uslaubjan (lâcher), permettre; V. usloup.

lof, n. louange. — lòfa (lòfaδa), louer. — leyfa (leyfδa), eélébrer. — lopt, n. ciel, air. — leyfi, læfi, n. flamme. àlfr (élevé), m. génie, démon.

LiFA, étre láché, rester. — λίπο-; L. liber; λείπω (laisser);

L. linqvo; G. laifs (qui reste).

lif (qui reste), vie. V. lip (vie, corps). — lifa (lif8a), virre. — siâlfr (p. svâlifr), m. lui-même G. silba; V. selpler. — ellifu (p. einlifu, an de reste), onze. G. ainlif; V. einlif. — ellifti, m. onzième. — tôlf (p. tvalif, deux de reste), donze. G. tvalif; V. znelif. — tôlfti, m. douzième.

I.aMa, låcher, luxer, briser. — कुम्; хлаµβо́с. lemia (lamda), rompre, briser, paralyser.

V-LAPA, pousser, chasser.

ûlfr (p. vulfr, chassé), m. loup; λύκος (p. vlupos); L. lupus, vulpes; It. golpe; Vf. goupil.

KoLAPA, s'étendre, se fendre. - L. clavus, clivus.

kliùfa (klýf, klauf), fendre. V. chliofan. — klyfia, fendre. — klofna (klofnaba), se fendre. — klettr, m. rocher, pierre. G-LiPA, suisir, pincer.

gleipa (gleipti), dévorer. - glepsa (morsure), f. sarcasme.

LATA, étendre, laisser, lâcher.

làta (lat. lél), luiuer (làcher), dire. (Cî. Afyac de LaKa.)—
latr. m. faígué; porsueux. G. lats; V. laz; L. lentus. — letit.
(latti), fuiguer, dissauder, reteur. G. laign. V. lezan. —
elità (p. letia, fuiguer, pousser), poursuire. — lati (manifestations), pl. n. gester, porole. — litil (detendu, mince), m
petit. G. letitis: V. luuli, thagyés. — litit. adv. peu. — land
(étendu), n. endroit, puyz. (Cî. locus de LaKa.) — lundr, m
forti, boir. A. Lunden, Loudrex. (Cf. L. lucus de LaKa.)
lind (édancè), fileal, boucher. V. linta. Cf. thára (sapin) de
interes (dancè), fileal, boucher. V. linta. Cf. thára (sapin) de
interes (dancè).

LaDa, lácher, dire, appeler. — στζ; L. lætor (se làcher).
laδa (lòδ), inviter. G. labon; V. làdon. — lòδ, f. invitation.
LiDa, être láché, se mouvoir.

liba (leib), aller, venir. G. leipan. — lib, n. troupe, bunde. — libr, m. membre. G. lipus; V. lid. — leiba (leidda), condaire (supporter), sonfirir. — leibr, m. pénible, odieux. V. leid. — liott, m. hideux. (Cf. Vf. laid.) LuDa, s'élever, croître, briller. — 喪矣; G. liudan.

lybr et liobr, m. peuple, nation. G. laubs (homme); V. liut, gens; Vf. leudes. — ? lubr, m. barque, huche.

S-LATA, atteindre, frapper, casser. — प्रस्त् (làcher).
slita (sleit), écraser, fendre. V. slizen. — slitna (slitnaða),
rompre.

LaSa, atteindre, prendre. — लच् (atteindre, pouvoir). lær (p. låsi, qui s'embolte). n. fémur, cuisse.

LuSA, être éloigné, séparé. — G. liusan.

lauss, m. libre, exempt, privé. G. laus; V. los. — leyss., (leysta), délier, affranchir. — losna (losnaba), devenir libre.

B-LASA, répandre, souffler. - L. flare; G. blasan.

blasa (bles), souffler, sonner un instrument à vent.

F-I. ΔΤΑ, répandre, aplatir. — σε:; πλατύς; L. latus; Β'α, Β'α (se répandre, échapper).

flet (étendu), n. lit, grabat. V. vlezi.

V-LITA, lisse, poli, brillant. - 17191; Auseog.

Litr (couleur), m. nom de Dvergue.—lita (leit), regarder.
— andlit, n. viage. G. andavleiras, V. antlusi. (Cf. G. vilts, rue; L. vullus, viage.) — undar (p. vluŏur, regarde, admiré), n. miracle, merseille. G. vulpus; V. vuldar. — undarsamlig, adv. miraculeusement.

B-LiDa, éblouir, confondre, méler. — L. splendeo.

blanda (blend, blendi) et bland (blandaði), mêler. bland, n. mélange. — blandinn, m. mélé, pétri. — bliðr (screin, réjoui), doux, bienveillant.

H-LATA, atteindre, prendre.

hlutr, m. part, sort, lot. G. hlauts; V. loz. — hliôta (hlaut), avoir en partage.

H-LiDa, étre répanda, se fondre. — क्रिट्; κλύδων. hland, n. arine. (Cf. क्रेट्; L. lotium.)

LAGA, étendre, lâcher. - ση ; κέγω; L. legere.

lag (déposition), n. cessation. — log (statuts), n. lois, décrets. (Cf. L. leges.) — leggr (étendu), m. jambe, caisse. V. lagi. — liggia (ligg. lag), lère couché, stre placé. — la (p. lagi; L. insidie) f. embúche, fraude, ruse. — leggia (lagis), poser, faire cesser. — logra, étre couché, étre blotis. — langr (étendu), long. L. longus; G. laggs. — lengi, adv. longtemps. — lengra, adv. plas longtemps. — lengra, adv. plas longtemps. — lengra, adv.

LAGA, répandre, dissoudre. — 🦖 ; λύω, λούομαι; L. luere.

laug, f. bain, baignoire, cavette. — lögr, m. flaide, mer; V. lagu, L. lacus. — lög, f. mer. — læ, lå, f. humear, tang. LiKA, être uni, égal, convenable. — G. leikan (trouver convenable).

liki (égal, semblable), n. image, forme, corps, cadavre. G. leik; V. lih. — likr, m. semblable. — slikr (p. sválikr, solikr), m. semblable, tel.

F-LAHA, plat, lisse, glissant.

flår (p. flahr, glissant, flattant), m. trompeur. (Cf. F. flatter; Is. flabr.)

B-LaKa, étendre, aplatir. — πλάξ; L. plaga (étendue). bekkr (p. blankr, planche), m. banc.

B-LuHa, être répandu, être liquide. — য়; φλύω; L. fluo, blòb (liquide), n. sang. — blòbugr, m. sanglant. M-Laka, répandre, glisser. — πτζ; αμίνγεη; L. mulgere. miölk, f. lait. (Cf. γλάγες: L. lac, p. galac). — miòlka (miòlkaba), faire du lait, truire

LaHa, låcher. — জরু; জন্মবু (rendre làche, honteux), injurier. G. laihan; V. lahan.

last (p. lahst), n. injure, calomnie. V. lastar.

Lilla, donner, preter. - G. leihvan; V. lihan.

liôni (p. lihvani), m. intercesseur; pl. liônar, hommes.

LUKA, étendre sur, couvrir, fermer. - xxaiya.

lůka (lauk), fermer, payer. — laukr, m. herbe tonffue; V. louh. (Cf. λάχατον; L. legumen.)

LuGA, couvrir, cacher. — G. liugan, épouser. (Cf. L. nubere.)

liùga (laug), mentir. V. liugan. — lŷgi, f. mensonge. — laun (p. laugn), adv. secrètement. — leyna (leynda), cacher.

LaKa, renfermer, embrasser. — लामू ; λάγκιος; ib.

kâlkr (qui renferme l'eau (कः), coupe), m. calice. कलाग्रिः; द्वर्थभ्द्रं, L. calix; V. chelih; A. cælc.

LAKA, lancer, sauter. - लाचु ; λαγώς (sauteur).

leika (lèk), lancer, jouer, faire des armes. — leikinn, m. joué, enjoué. — lèttr (p. lihtr), m. léger. L. levis. — lèttari (plus léger), m. plus farorable. — likn (allégement), f. consolation.

F-LAKA, mouvement, marche. — aen ; L. valgo; V. wallon; F. aller; £ 3; 45. (Cf. L. fullo, volvo.)

folk (L. agmen), n. armée, peuple. αἰννοι; πάλχος; L. vulgus; V. volh; F. foule. F-LuGA, mouvement, vol, fuite. — ση (p. vlug); φεύγω; L. fugio; G. pliuhan; V. vluhan; Σ'ε.

fliùga (flaug), voler, s'envoler. — flòg, f. trait, flèche. (Cf. L. pluma.) — fleygia (fleygbi), lancer.

B-LuGA, plier, courber. — મુદ્દ ; πλέκω; L. plicare.

bogi (courbé), m. arc. — baugr. m. anneau, bague. V. baug; It. bagua; F. bague. — armbaugr, m. bracelet. — bak (courbe), n. dos. V. bacho, buhil (colline); πάγος.

S-LAGA, lacher, atteindre, frapper. - בייות ; אמניו אברות ; אמניון אברות אברו

slå (slæ, sló), battre. — slakr, m. relúché. — sliår (sliòr, sliofr, slævurr), m. mon, láche. (Cf. L. flaccus.) — slökva (slökli), éteindre. — slokna (sloknaba), éteindre. — sléttr, slétti, m. lisse, ani, sans ornement. V. slaiht; Al. schlicht. (Cf. rd Arra.)

K-Laka, battement, claquement, bruit. — κλάζω; L. clangere.

klaka (klakaőa), faire da bruit. — hlakka (hlakta) se dit des oiseaux de proie quand ils crient et battent des ailes.

LuHa, être élevé, brillant, saillant. — लुच् ; льохо́; L. lux; -У; rm' (briller), être beau.

logi, m. flamme, feu. — liôri (p. liuhari), lucarne, fenêtre, — Lôbur (p. lohbur), nom d'Ase.

LuSa, être brillant, joyeux. — लम् ; G. lustus.

lios, m. lumière. — lŷsa (lŷsta), briller.

LaH-Sa, briller, éblouir. - लच् .

lax (brillant), m. saumon. V. lahs.

B-Lika, briller. — ब्रेच् (voir); φλίγω; L. fulgere; الم

blår (p. blakr), m. bleu, livide, noir. V. plåo; Vf. blou. blåinn, m. bleu, noir.

### G-LAHA, briller, éclater. - xxáw, xáw.

glúa, briller, étinceler. Glóinn, m. nom de Dergua. Psylvő (p. glahafr) et glábr, m. joyeax. V. klat. (Cf. 25.).

Gimlir (p. gláhmir, plendeur), m. nom propre. — blóő (p. glóbő, étincelmil), n. pl. dire, foyer. — Hlóőyn, f. nom de la Vetta scandinne. — Hlórsí (p. hlófrő), se mourant deau te feu), m. nom de Thór. — hlíóő (éclatant), n. son; attention. — Hlíófolfr (loup hurlant), nom de Dregue. — Hlýn (p. hluhni, qui ripiuit), f. nom de Frigg.

### THÈMES COMMENÇANT PAR LA NASALE N.

ANA, ici-là, vers, contre, là. Voy. p. 392.

å· (p. an-), vern, contre; ex.: d
ğ
niga (marcher contre);
ni; a

a

annarr (p. anderr, comparatif de an, plus l

cipiqu

e, etai-l

annarr (p. anderr, comparatif de an, plus l

cipiqu

e, etai-l

annarr (p. anderr, l

e, excond, ssrq;; (r

e, eta), etai-l

e, j

nuite; l

e, second, ssrq;; (r

e, eta), exant que, j

nuite; l

e, second, ssrq;; (r

e, eta), exant que, j

nuite; l

e, l

e,

### 1NA, intérieur, intensité.

i (p. in, vers l'intérieur), prép. vers, en, dans. év; L. in; G. in; V. in. — inn, adv. dans, y. — innar (p. indar, compa-

ratif de in), dans l'intérieur, dans le fond. (Cf. L. interius.) — innan, à l'intérieur, dedans. — hérinni, là-dedans. — 1-(p. in-), devant les substantifs, exprime l'idée de grandeur; ex.: iribr (grand arbre). (Cf. à-.)

NI, descente, éloignement, négation. - fa.

ni, ne, adv. pas. G. ni; V. ni, ne. — ne, adv. non, ne pas. G. ne, nih; V. noh; L. nec. — nib (au-dessous de l'horizon), n. absence de la lane. — Nibi, m. Dersye qui préside au nib. — niban, en bas, ici bas; V. nibar. — nibiar (qui descendant), plur. descendant. (Cl. 1872; de spa.) — lang-nibiar (longues générations), plur. ancierse. — mib (rabais-sement), n. envie, colère; G. neiþs. (Cl. 1872; Tit); énithuas.)

Nu, là! présent, actuel.

nů, maintenant; déjà. τὖτ; L. nunc, nuper; G. nu; V. nů.
— nýr (qui est d'à présent), m. nouveau. तदा; νίες; L.
novus; G. njuja; V. nivu. — nŷ, n. nouvelle lune. — Nŷi,
m. Deergue qui préside au nŷ.

ANA, mouvement, vie; mouvement vers le but, fin. — मन् ; कॅग्फ.

endi, m. fin. ऋन्त:; G. andeis; V. anti. — önd, f. vie, âme. (Cf. V. anado, anto, zèle, colère.) — âst (p. anst, inclination), f. bonté. G. ansts; V. anst. — üstugr, m. bénin.

NAMA, s'étendre vers, s'incliner, prendre. — πη ; rίμω. nêma (nêm, nam), prendre, se prendre à. — nêma, prép. excepté, à moins que ; V. nêma.

. نای .... NABA , s'étendre vers , avancer , saillir . .... نای ...

nef (qui saille), n. nez. (Cf. नाभि, moyeu, nombril; όμφαιός; L. umbo, umbilicus; Al. nabe, nabel.)

G-NAPA, avancer, saillir.

gnupr, m. promontoire, cime de montagne. [Cf. gnop (proéminence, nez); Al. knopf.]

NATA, tendre vers, atteindre, entreprendre. — मद: L. nitor.

nenna (nenndi), être courageux. G. nanḥjan; V. nennen (s'appliquer). — Nanna (courageuse), f. nom propre.

NuTA, prendre, jouir. — G. niutan; V. niozan. niôta (nŷt, naut), jouir. — nŷtr, m. utile, bienfaisant.

NASA, prendre, jouir. — G. ganisan (guérir); V. nēsan. nest, nesti, n. provision de voyage. V. wegnest.

NAHA, atteindre, joindre. — πς; L. nexus; G. ganah.
nál (p. nahtl, qui fait la suture), £ aiguille. G. népls; V.
nadel. — nái (nába), atteindre. — nár, m. proche. — næstr
(p. nahisir), m. le plus proche. — næst. adv. tout prèx.

NaKa, étendre, répandre, coucher. — πη ; L. necare.
nâr (p. nahr, étendu), m. mort, cadaver, rixuς; G. naus. —
Nări (causant là mort), m. nom propre. — nött (qui se répand), f. nait. G. nahts; ruξ; L. nox; πη . — einnættr, m.
de è d'une nait.

NAIIA, répandre, couler, nager. — τπ; ráir; L. nare. nabur, f. conleuve, serpent de mer. G. nadr; V. natara; L. natrix. — nôr, nôi (p. nahi), m. navire, vase. πt; raūr; L. navis.

S-NaKa, remuer, tourner, tordre. — κίω; L. -nuo; pp3. snúa (snŷ, sneri), tourner, remuer. G. sniwan. — sniallr (remuant), m. vý, prompt. Vf. isnelle. — sněmma, adv. de bonne heure. — snôtt (L. versutus), m. habile, prudent.

mater and

H-NAKA, plier, pencher. — عنق; وردم; Al. genik.

hnîga (hneig), s'incliner. G. hneiwan; V. hnîkan. — hnûka (hnukti), se courber, se tapir.

G-NAHA, plier, rompre. — πτη; γόνν; L. genu; μ25. gnata (gnataδa), s'entrechoquer. — gnŷa (gnŷδa), broyer, fraçasser. — knŷa (knūδi), presser, forcer.

K-NAGA, rompre, ronger, gratter. — \*\*ańır. nôgl (qui gratte), f. ongle. नाख:; L. unguis; อ้างรู้.

NARA, répandre, cauvrir, obscurcir. — repéc (qui se répand).
Nori (couvert), m. nom de Diergue. — Norr (obscur), m. nom du père de la nuit. — norb (ténébreux), n. septention, nord. (Cf. ¿cess: pps.) — norbr, adv. vers le nord, au nord. — norban, adv. du nord, au nord. — Norbri, m. Diergue qui préside au nord. — Niobrs, m. nom propre. (Cf. Napúc.)

### ONOMATOPÉES PROPREMENT DITES.

Ku, Gu, mugir, hurler. — γοάω, βοάω; πιμι.

kŷr, f. vache. π̂t; βοῦς: L. bos; V. chua. — geyia (gey, gô), aboyer, harler.

vMA, bruire, mugir.

Ymir, m. nom du géant qui est la personnification de la mer mugissante. — ymia (umda), bruire, mugir, gémir.

SuSA, braire, magir.

sûs, n. mer mugissante.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MOTS ISLANDAIS EXPLIQUÉS DANS LE GLOSSAIRE.

# мота. - A. désigne le baut, m. le milieu et b. le bas de la page.

|                         | 430 m. |
|-------------------------|--------|
| ål 4                    | 446 m. |
| åpage 430 m. ala 4      | 446 m. |
| å 452 m. aldni 4        | 446 m. |
| -a 422 m. aldregi 4     | 429 b. |
| å 452 m. álfr           | 446 Ь. |
| å 452 b. Alldaföðr      | 408 b. |
| abal 422 b. alldr       | 446 m. |
| άδτ 452 m. Allföδτ      | 408 b. |
| æfi 408 h. allr         | 446 m. |
| æi 408 h. allsvinni     | 414 h. |
| ætla 430 m. and         | 422 m. |
| ætt 430 h. andfang      | 414b.  |
| æva 408 h. andlit       | 448 b. |
| ævi 408 h. andskoti     | 433 b. |
| af 407 h. andsvar       | 418 m. |
| af 407 h. ångan         | 43o h. |
| afa 407 h. annarr       | 452 m. |
| afi 408 h. år           | 438 m. |
| afl 408 h. årdaga (1)   | 427 h. |
|                         | 443 m. |
| afråδ 440 b. ari        | 438 m. |
| aftan 407 h. armbaugr 4 | 451 h. |
| aftari 407 h. armr      | 438 b. |
| aka                     | 423 m. |

#### TABLE DES MOTS ISLANDAIS. ås.....page 424 h. batna.... 411 b. askr..... 424 h. baugr . . . . . . . . . . 451 h. åst..... 453 b. beőr . . . . . . . . . . 412 h. åstugr..... 453 b. bein..... 420 b. âsynia..... 424 h. bekkr..... 449 b. at ..... 422 m. Beli..... 419 m. ått...... 430 h. bēra . . . . . . . . . . 417 m. âtta..... 422 h. bērg . . . . . . . . . . . . 444 h. åtti....... 422 h. bergia . . . . . . . . . . . 444 h. au5..... 423 h. Bergelmir . . . . . . . 432 h. audigr..... 423 h. beria . . . . . . . . . 417 m. auga..... 430 m. betri . . . . . . . . . . . 411 b. aur..... 423 m. Beyggvir..... 417 b. aurugr.... 423 m. beztr..... 411 b. biarg ..... 444 h. ausa..... 423 m. ausin....... 423 m. biartr..... 443 b. austann...... 423 m. biba . . . . . . . . . 412 m. austr......... 423 m. biδia..... 412 m. Bifor . . . . . . . . . . 409 b. biόδr..... 412 m. B bior.... 400 h. baδir..... 408 m. biúδa . . . . . . . . 412 m. baδmr..... 417 m. blåinn . . . . . . . . . . . 452 h. Bafor . . . . . . . . . 409 b. bak...... 451 h blanda..... 448 b. bål..... 419 b. blandinn . . . . . . . . . . 448 m. baldni..... 419 m. blår..... 452 h. Baldur . . . . . . . . . . 419 m. blåsa..... 448 m. bliδr..... 448 m. ballr . . . . . . . . . . 419 m. blόδ..... 449 b. band..... 410 b. blöδugr..... 449 b. bani.......... 420 b. ból . . . . . . . . . 419 b. barn . . . . . . . . . . 417 m. bœta . . . . . . . . . . 411 b.

| 458        |   | TABI   | .E           |        |
|------------|---|--------|--------------|--------|
| bogi       |   | 451 h. | dimmi, dimmr | 425 h. |
| bor8       |   | 441 h. | dōgg         | 426 m. |
| borbveggr. |   | 411 m. | dæma         | 423 b. |
| borg       |   | 444 h. | Dolgbrasir   | 445 m. |
| boring     |   | 417 m. | dômr         | 423 b. |
| bôt        |   | 411 b. | dôttir       | 426 b. |
| bråðr      |   | 441 h. | draga        | 445 h. |
| Bragi      |   | 443 m. | drásill      | 445 h. |
| braut      |   | 441 m. | Draupnir     | 440 m. |
| brënna     |   | 439 m. | dreki        | 445 b. |
| brenna     |   | 439 m. | drékka       | 445 h. |
| Brimir     |   | 439 m. | drépa        | 440 m. |
| briôta     |   | 441 m. | dreyri       | 441 b. |
| bròδir     |   | 417 m. | drit         | 441 b. |
| brotinn    |   | 441 m. | dritinn      | 441 b. |
| brotna     |   | 441 m. | driûpa       | 440 m. |
| Bruni      |   | 439 m. | dropi        | 440 m. |
| bůa        |   | 410 h. | dròtt        | 445 h. |
| bûinn      |   | 410 h. | drygia       | 445 h. |
| Bůri       |   | 410 h. | drykkr       | 445 h. |
| Burr       |   | 417 m. | duga         | 426 b. |
| byggia     |   | 410 h. | dvergr       | 418 h. |
| byrla      |   | 409 m. | dyggr        | 426 b. |
|            |   |        | dyr          | 418 h. |
|            | D |        | dyr          | 428 h. |
| dåδ        |   | 423 b. | E            |        |
| dagr       |   | 427 h. | -            |        |
| dalr       |   | 428 m. | έδα, èδτ     | 452 m. |
| deigia     |   | 426 m. | ēf           | 408 h. |
| deila      |   | 428 m. | eftir        | 407 m. |
| dellingr   |   | 427 h. | eiδr         | 422 b. |
| deyia      |   | 426 b. | eiga         | 43o b. |
|            |   |        |              |        |

| DES        | MOTS   | ISLANDAIS.     | 459    |
|------------|--------|----------------|--------|
|            | MOIS   |                |        |
| eigi       | 429 b. | fara           | 417 h. |
| eign       | 430 b. | faraz          | 417 h. |
| eimi, eimr | 422 b. | fax            | 416 m. |
| einhendr   | 432 m. | fè             | 414 m. |
| einheri    | 435 m. | fegri          | 414 b. |
| eini       | 452 b. | feigr 🚽        | 416 b. |
| einn       | 452 b. | féla           | 419 m. |
| einna      | 452 b. | fella, fellia  | 420 h. |
| einnættr   | 454 b. | fen            | 420 m. |
| eitar      | 423 h. | fenginn        | 414 b. |
| êk         | 429 h. | Fenrir         | 420 m. |
| ekki       | 429 b. | festa          | 411 m. |
| ellifti    | 446 b. | festi          | 411 m. |
| ellifu     | 446 b. | fet            | 410 b. |
| eltia      | 447 m. | fiall          | 419 m. |
| ēn         | 452 b. | fiarri         | 416 b. |
| endi       | 453 m. | fifl           | 409 b. |
| ěnn        | 452 b. | Fili           | 419 m. |
| eptir      | 407 m. | fimbul         | 409 b. |
| ēr         | 422 m. | fimbulvétr     | 416 b. |
| êr         | 421 b. | fimm           | 414 b. |
| ey         | 407 b. | fimti          | 414 b. |
| eyra       | 423 m. | fingr          | 414 b. |
| eyra-rûn   | 438 Ь. | finna, finnast | 413 b. |
| ,          |        | Finnr          | 414 h. |
| F          |        | նöδur          | 410 m. |
|            |        | fiölld         | 419 m. |
| få         | 414 b. | Fiölnir        | 419 m. |
| faðir      | 408 b. | fiōr           | 444 m. |
| fagurr     | 414 b. | Fiorgyn        | 444 h. |
| falla      | 420 h. | Fiórgynn       | 444 h. |
| fàna       | 420 m. | fiòrδi         | 422 h. |
| far        | 417 h. | tiòrir         | 422 h. |
|            |        |                |        |

framr . . . . . . . . 417 h.

gaman..... 432 h.

| DES         | MOTS    | ISLANDAIS.    | 461    |
|-------------|---------|---------------|--------|
| gamli       | 432 h.  | giōrva        | 436 h. |
| gan         | 43a b.  | gisl          | 433 h. |
| gandi       | 432 b.  | gisling       | 433 h. |
| gandr       | 432 b.  | gla5r         | 452 h. |
| gånga       | 430 h.  | gleipa        | 447 m. |
| Gångråðr    | 440 h.  | glepsa        | 447 m. |
| gap         | 431 m.  | glôa          | 452 h. |
| garðr       | 436 h.  | Glôinn        | 452 h. |
| garmr       | 439 m.  | glyaðr        | 452 h. |
| garn        | 436 m.  | gnata         | 455 h. |
| gē8         | 433 h.  | gnûpr         | 454 h. |
| gēfa        | 43 ı h. | gnŷa          | 454 h. |
| Gefion      | 431 h.  | goδ           | 433 h. |
| geipa       | 431 m.  | gόδr          | 432 h. |
| geir        | 436 Ь.  | Göndull       | 432 h. |
| Geirskögull | 434 Ь.  | goti          | 433 Ь. |
| gestr       | 433 h.  | græta         | 442 h. |
| gěta        | 433 h.  | gramr         | 43g m. |
| gêta        | 433 h.  | gras          | 445 b. |
| geyia       | 455 h.  | grāta         | 442 h. |
| geysa       | 434 h.  | gremi         | 439 m. |
| gialda      | 437 m.  | gremia        | 439 m. |
| giarn       | 436 h.  | grið          | 442 m. |
| gifur       | 431 m.  | grind         | 442 m. |
| gilda       | 437 m.  | griôt         | 442 m. |
| gildi       | 437 m.  | gróa          | 445 b. |
| gîna        | 438 h.  | grænn, gröinn | 445 h. |
| ginnûngr    | 438 h.  | grund         | 442 m. |
| giółł       | 437 m.  | guðr          | 432 b. |
| giōra       | 436 h.  | gull          | 435 m. |
| giōrla      | 436 h.  | gullinn       | 435 m. |
| Giörliga    | 436 h.  | gullveig      | 415 h. |

gumar..... 432 m.

giőrr..... 436 h.

| 102               |         |            |         |
|-------------------|---------|------------|---------|
| gumnar            | 432 m.  | haugr      | 434 m.  |
| gunnr             | 432 h.  | héban      | 429 m.  |
| Gygr              | 434 b.  | hefia      | 431 h.  |
| Gymir             | 432 m.  | hefna      | 431 m.  |
| •                 |         | hefnd      | 431 m.  |
| н                 |         | heiδr      | 434 b.  |
|                   |         | heilagr    | 437 h.  |
| hà                | 434 m.  | heill      | 437 h.  |
| hætta             | 433 m.  | beimr      | 43 ı b. |
| hættr             | 433 m.  | Heimballr  | 428 h.  |
| haf               | 431 h.  | heita      | 433 m.  |
| hafa              | 43 ı h. | hel        | 437 h.  |
| haft              | 431 h.  | helldri    | 437 h.  |
| haftband          | 410 h.  | hellstr    | 437 h.  |
| hagr              | 434 m.  | hèr        | 429 m.  |
| halda             | 437 m.  | her        | 435 m.  |
| hali              | 437 h.  | herði      | 435 в.  |
| halir             | 437 h.  | Herföður   | 409 h.  |
| hâls              | 437 h.  | heri       | 435 m.  |
| hamarr            | 432 h.  | Heriafabir | 409 h.  |
| hamr              | 431 b.  | Herian     | 435 m.  |
| handski, handskôr | 435 h.  | hėrinni    | 453 h.  |
| hani              | 438 m.  | hestr      | 442 m.  |
| hann              | 429 m.  | heyra      | 423 m.  |
| hapt              | 431 h.  | hiarta     | 435 b.  |
| har               | 435 m.  | Hildur     | 437 h.  |
| hår               | 434 m.  | himinn     | 431 h.  |
| harba6mr          | 410 h.  | hinn       | 429 m.  |
| harδr             | 435 h.  | hinnig     | 415 b.  |
| harmr             | 439 m.  | hiôrð      | 435 b.  |
| harpa             | 436 m.  | hiōrr      | 435 b.  |
| hart              | 435 b.  | hirðir     | 435 h.  |
| hâtt              | 434 b.  | hiti       | 433 m.  |
|                   |         |            |         |

| DES         | MOTS   | ISLANDAIS.    | 463    |
|-------------|--------|---------------|--------|
| hitt        | 429 m. | brata         | 442 m. |
| hlakka      | 451 m. | hrim          | 439 m. |
| hland       | 449 h. | Hrimfaxi      | 416 m. |
| hliόδ       | 452 h. | Hrimburs      | 445 m. |
| HlióSólfr   | 452 m. | hringr        | 446 h. |
| hliðta      | 449 h. | hrôδr         | 442 h. |
| hlòδ        | 452 h. | hröδugr       | 442 h. |
| Hlόδyn      | 452 h. | Hröδursvitnir | 413 m. |
| Hlòrríði    | 452 h. | hrôp          | 43g b. |
| hlutr       | 449 h. | Hroptr        | 439 b. |
| Hlŷo        | 452 m. | hros          | 442 m. |
| hniga       | 455 h. | hryggr        | 446 h. |
| hnůka       | 455 h. | hrŷggr        | 446 h. |
| höfuð       | 431 m. | hugr          | 434 m. |
| hægri       | 434 m. | hun           | 429 m. |
| höggva      | 435 h. | hungr         | 434 m. |
| höldr       | 437 h. | hundmergir    | 414 m. |
| höll, höllr | 437 h. | hundrað       | 432 m  |
| hönd        | 432 m. | hvaban        | 429 m. |
| Hænir       | 438 m. | hvar          | 429 m. |
| hörgr       | 435 m. | hvårr         | 429 m. |
| hâf         | 431 m. | hvars         | 429 m. |
| hold        | 437 h. | hvart         | 429 b. |
| hollr       | 437 h. | hvatr         | 43o b. |
| holt        | 437 h. | hvê           | 429 m. |
| hon         | 429 m. | hvérfa        | 436 m. |
| hôrðômr     | 423b.  | hverfa        | 436 m. |
| horfa       | 436 m. | hvergi        | 429 b. |
| horn        | 435 b. | hverr         | 429 m. |
| hôrr        | 435 m. | hversû        | 422 m. |
| hræ         | 439 b. | hvetia        | 43o b. |
| hræðast     | 442 m. | hvî           | 429 m. |
| hræsvelgr   | 420 h. | hviti, hvitr  | 43o b. |

| 404        | 1741   | ole.           |          |
|------------|--------|----------------|----------|
| hyggia     |        | K              | _        |
| hylia      | 437 h. |                | -        |
| Hymir      | 432 h. | kaldr          | . 437 m. |
|            |        | kalkr          | . 450 m. |
| I          |        | kalla          | . 437 m. |
| •          |        | kallaðr        | . 437 m. |
| i          | 452 h. | kamhr          | . 440 h. |
| î          | 453 h. | kaup           | . 43o b. |
| ia5arr     | 423 m. | kaupa          | . 43o b. |
| iafo       | 408 m. | kemba          | . 440 h. |
| iarp       | 424 m. | ketill         | . 432 m. |
| Iarnviör   | 411 h. | kiaftr, kiaptr | . 44o h. |
| iδ         | 421 m. | kind           |          |
| i\$        | 422 h. | kióll          | . 437 m. |
| iδiar      | 422 h. | kiósa          |          |
| illa       | 408 h. | kippist        | . 440 h. |
| illr       | 408 h. | klaka          | . 451 m. |
| in         | 452 h. | klettr         | . 447 h. |
| inn'       | 452 h. | kliùfa         |          |
| innan      |        | klofna         |          |
| innar      | 452 b. | klyfia         | . 447 h. |
| iōrδ       | 438 h. | knå            |          |
| iðrmun     | 438 Ь. | knŷa           | . 455 h. |
| iōtunn     | 423 h. | kôrn           | . 436 b. |
| ioll       | 434 h. | koma           | . 431 b. |
| iôr        | 43o m. | kona           | 438 h.   |
| iora       | 438 т. | kosta          | . 434 m. |
| îs         | 424 h. | kostr          | . 434 m. |
| it         | 452 h. | kraka          | . 446 h. |
| it         | 421 m. | kunua          | . 437 b. |
| it         | 422 h. | kûra           | . 434 m. |
| itar-, itr | 423 m. | kvan, kvæn     | . 438 h. |
| iviðr      |        | kvēδa          | . 412 m. |

| bes mot       | S ISLANDAIS. 465         |
|---------------|--------------------------|
| kveδia 412 m  | . leiδa 447 b.           |
| kvěn          | leiðr                    |
| kvērn 436 b   | leika 450 b.             |
| kviδr 412 m   | . leikinn 450 b.         |
| kviδinn 412 m | . lemia 447 b.           |
| kvon          | . lengi                  |
| kynda 438 m   | i. lengr 449 m.          |
| kŷr 455 b     | . lengra 449 m.          |
| kyrr 434 n    | n. letia                 |
| kyrra 434 n   | n. lêttari 450 b.        |
|               | lêttr 450 b.             |
| L             | leyfa 446 b.             |
|               | <ul> <li>leyfi</li></ul> |
| lå 449 h      | . leyna 45o b.           |
| lå            | leyss 448 m.             |
| laδa 447 b    | . liδ 447 b.             |
| læ 449 l      | . liδa                   |
| læ 449 r      | n. liδr 4.47 b.          |
| læfi          | . lif 446 b.             |
| lær 448 l     |                          |
| læti 447 r    |                          |
| lævisi 413 l  |                          |
| last 450 l    |                          |
| låta 447 r    |                          |
| latr 447 1    |                          |
| Laufey 407 l  |                          |
| laug 449 r    |                          |
| laukr 4501    |                          |
| laun 450 i    |                          |
| lauss 448 1   |                          |
| łax 451       |                          |
| leggia 4491   |                          |
| leggr 449 l   | ı. litill                |
|               | 30                       |

## TABLE

| 466 .  | TABI     | .E                          |
|--------|----------|-----------------------------|
| Litr   | 448 b.   | mar 418 b.                  |
| litt   | 447 m.   | margr 415 m.                |
| liùga  | 450 m.   | marr 444 h.                 |
| Löbur  | 451 b.   | matr 412 b.                 |
| łōδ    | 447 b.   | måttr 415 m.                |
| lóg    | 449 h.   | måttkr 415 m.               |
| lóg    | 449 m.   | mēδ 412 b.                  |
| lógr   | 449 m.   | méδal 413 h.                |
| lógra  | 449 m.   | mēδan 413 h.                |
| lof    | 446 Ъ.   | měδr 412 b.                 |
| lòfa   | 446 Ь.   | mega 415 m.                 |
| logi   | 451 b.   | megin 415 m.                |
| losna  | 448 m.   | meginligr 415 m.            |
| luδr   | 448 h.   | meiδr 4.11 h.               |
| łûka   | 450 m.   | mein 421 m.                 |
| lundr  | 447 m. 1 | meinsvari, meinsvarr 418 m. |
| lŷδr,  | 448 h.   | meir 415 h.                 |
| lŷgi   | 450 m.   | meiri 415 h.                |
| lŷsa   | 451 b.   | mel 419 h.                  |
|        |          | men 421 m                   |
| M      |          | mergr 443 b.                |
|        |          | mey 415 h.                  |
| maδr   | 421 m.   | тіδgагδг 436 h.             |
| mækir  | 415 h.   | miga 444 b.                 |
| mæla   | 409 m.   | mik 408 m.                  |
| mær    | 415 в.   | minn 408 m.                 |
| mærr   | 415 h.   | minna 421 m                 |
| mætstr | 415 m.   | minni 421 m                 |
| mål    | 409 m.   | miōδr 412 b.                |
| målugr | 409 m.   | Miöδvitnir 413 m            |
| mangi  | 429 b.   | miög, miök 415 mi           |
| mâni   | 409 m.   | miölk 450 h.                |
| mannr  | 421 m.   | miölnir 419 h.              |

| DES             | MOTS I | SLANDAIS.   | 467    |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| miötviðr        | 411 h  | nef         | 453 Ь. |
| miôlka          | 450 h. | neffőlr     | 408 b. |
| mior            | 418 b. | nėma        | 453 b. |
| mistill         |        | nenna       | 454 h. |
| Μόδί            | 413 h. | nest, nesti | 454 m. |
| môδir           | 409 h. | ni          | 453 h. |
| móδr            | 413 h. | niδ         | 453 h. |
| mögr            | 415 h. | nίδ         | 453 m. |
| Mögþrasir       | 445 m. | niδan       | 453 h. |
| mold            | 419 h. | Niδi        | 453 h. |
| môn             | 421 m. | Niδhöggr    | 453 h. |
| morδ            | 418 b. | niðiar      | 453 h. |
| norgin, morgunn | 443 b. | Νιότδε      | 455 m. |
| nuna            | 421 h. | niôta       | 454 m. |
| mund            | 412 b. | nîu         | 432 b. |
| mµndil          | 412 b. | niûndi      | 43a b. |
| nundr           | 412 b. | nögl        | 455 h. |
| muspill         | 420 m. | Norr        | 455 m. |
|                 |        | nôi, nôr    | 454 b. |
| N               |        | norban      | 454 m. |
|                 |        | norðr       | 455 m. |
| nabur           | 454 m. | Norðri      | 455 m. |
| næst            | 454 m. | nôtt        | 454 m. |
| næstr           | 454 m. | nû          | 453 m. |
| nafn            | 438 h. | nŷ          | 453 m. |
| nâi             | 454 m. | Nŷi         | 453 m. |
| iakkvar         | 429 m, | nŷr         | 453 m. |
| l&c             | 454 m. | nŷtr        | 454 m. |
| Vanna           | 454 b. |             | ,      |
| når             | 454 m. | 0 .         |        |
| nâri            | 454 m. |             |        |
| në              | 453 h. | ô           |        |
| nA.             | 4521.  | Annkion     | 4.31.  |

30.

| 408            | TAB     | LE          |        |
|----------------|---------|-------------|--------|
| Obinn          |         | opinn       | 407 b. |
| δδr            |         | opt         |        |
| ů              |         | or          |        |
| œδi            |         | or          | 423 m. |
| ōδli           | 423 b.  | or8         | 441 h. |
| öflugr         | 408 h.  | ormr        | 436 m. |
| . ōfund        | 421 h.  | ôrof        | 439 b. |
| őfztr          | 407 m.  | ôs          | 423 m. |
| OEgir          | 430 h.  | ósáinn      | 424 m. |
| ől             | 446 m.  | ôsk         | 421 b. |
| öld            | 446 m.  |             |        |
| ölmál          | 409 m.  | p           |        |
| oln            | 446 pt. |             |        |
| ólr            | 446 m.  | peningr     | 411 h. |
| ōnd            | 453Ъ,   |             |        |
| œpi            | 409 h.  | R           |        |
| őr             | 423 m.  | -           |        |
| Orgelmir       | 43a h.  | тάδ         | 440 b. |
| ōrn            | 438 m.  | råδa        | 440 b. |
| óгг            | 423 m.  | råðsviðr    | 414 b. |
| ōrviti         | 413 m.  | ragr        | 443 m. |
| of             | 407 m.  | rammr       | 438 b. |
| of             | 407 m.  | rau8r       | 443 m. |
| ofan           | 407 m.  | raun        | 438 h. |
| ofdrykkia      | 445 h.  | regin       | 443 h. |
| ofr, ofur      | 407 m.  | régin, régn | 444 b. |
| ofrmælgi       | 409 m.  | reiogoti    | 433 m. |
| ô <b>g</b> όδτ | 432 h.  | reiðr       | 442 m. |
| ok             | 129 m.  | reiss       | 442 b. |
| okkar          | 429 m.  | rėka        | 443 h. |
| ôkviδinn       | 412 m.  | rénna       | 43g h. |
| ökynian        | 438 h.  | reyna       | 438 h. |
| ôp             | 409 h.  | réttr       | 442 b. |
|                | -       |             |        |

| DES          | MOTS I | SLANDAIS. | 469    |
|--------------|--------|-----------|--------|
| riða         | 440 b. | sandr     | 425 m. |
| rif          | 43g b. | sannr     | 424 h. |
| rifa         | 43g b. | sår       | 418 m. |
| rîki, rîkr   | 443 b. | såryrði   | 441 b. |
| riòδa        | 443 m. | såttr     | 426 h. |
| risa:        | 442 b. | saur      | 418 m. |
| risna; risni | 442 b. | seδia     | 425 m. |
| riûfa        | 439 m. | séfi      | 425 h. |
| riûka        | 443 m. | segia     | 427 m. |
| rô           | 443 m. | seiőr     | 425 b. |
| rægia        | 443 h. | selia     | 428 m. |
| rók ,        | 443 h. | sem,      | 422 m. |
| rökr, rökur  | 443 m. | semia     | 424 b. |
| röst         | 442 b. | senda     | 425 m. |
| rôg          | 443 h. | sendtr    | 425 m. |
| rômr         | 438 Ь. | senna     | 425 m. |
| rðr          | 443 m. | 5è85      | 425 m. |
| rûn          | 438 b. | sètr      | 425 h. |
| губа         | 443 m. | siå       | 427 m. |
|              |        | siåldan   | 428 m. |
| S            |        | siålfgi   | 429 b. |
|              |        | siålfr    | 446 b. |
| så           | 422 h. | si8       | 425 m. |
| så           | 424 m. | siőa      | 425 m. |
| Sæhrimnir    | 439 m. | siban     | 425 m. |
| sæll         | 428 m. | si8ar     | 425 m. |
| sælligr      | 428 m. | şibast    | 425 m. |
| sær          | 424 m. | siőr      | 425 b. |
| saga         | 427 m. | si8st     | 425 b. |
| sakast       | 426 m. | sif       | 425 h. |
| salr         | 428 m. | sig       | 425 b. |
| saman        | 422 m. | siga      | 425 b  |
| Samsey ,     | 407 b. | Sigfabir  | 409 h. |
|              |        |           |        |

# TABLE

| sigli    | 424 m.  | skop    | 431 b.  |
|----------|---------|---------|---------|
| sigur    | 425 b.  | skôgr   | 434 Ь.  |
| Sigyn    | 425 b.  | skor    | 435 b.  |
| sinka    | 425 b.  | skot    | 433 Ь.  |
| sinn     | 422 m.  | slå     | 45 ı m. |
| sinn     | 425 m.  | slævurr | 451 m.  |
| sinni    | 425 m.  | slakr   | 451 m.  |
| siō      | 422 h.  | sléttr  | 451 m.  |
| siondi   | 422 h.  | sliår   | 451 m.  |
| siötti   | 422 h.  | slikr   | 449 m.  |
| siôr     | 424 m.  | slita   | 448 h.  |
| siòt     | 425 m.  | slitna  | 448 h.  |
| Skabi    | 433 m.  | slôkna  | 451 m.  |
| skal     | 437 Ь.  | slökva  | 45 դ դ. |
| skålfa   | 437 b.  | smærri  | 415 m.  |
| skálm    | 437 в.  | smærstr | 415 m.  |
| skåpa    | 431 b.  | smår    | 415 m.  |
| skarpr   | 439 Б.  | smiða   | 413 h.  |
| skegg    | 434 Ь.  | smi8r   | 413 h.  |
| skeggia  | 434 Ь.  | snapvis | 413b.   |
| skekia   | 435 h.  | sněmma  | 454 Ь.  |
| skenkia  | 435 m.  | sniallr | 454 b.  |
| skepia   | 43 ı b. | snôtr   | 454 b.  |
| skiarr   | 436 b.  | snûa    | 454 b.  |
| ski8     | 433 m.  | sok     | 426 m.  |
| skin     | 438 m.  | sœkia   | 426 m.  |
| skîna    | 438 m.  | sökvast | 425 b.  |
| Skinfaxi | 416 m.  | sœri    | 418 m.  |
| skiôta   | 433 Ь.  | Sòl     | 424 m.  |
| skiôtr   | 433 Ь.  | sonr    | 424 m.  |
| skira    | 436 b.  | sortna  | 418 m.  |
| skirr    | 436 b.  | sôt     | 414 m.  |
| Skögull  | 434 b.  | spå     | 414b.   |
|          |         |         |         |

| DES                                                                                               | MOTS                                                                                                     | ISLANDAIS.                                                                                                                   | 471                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spåkr                                                                                             | 414 b.                                                                                                   | sûs                                                                                                                          | 455 b.                                                                                                               |
| spåkligr                                                                                          | 414b.                                                                                                    | sŷna, sŷnast                                                                                                                 | 427 m.                                                                                                               |
| speki                                                                                             | 414 b.                                                                                                   | systr                                                                                                                        | 412 h.                                                                                                               |
| spiall                                                                                            | 420 m.                                                                                                   | systrûngr                                                                                                                    | 412 h.                                                                                                               |
| spialla                                                                                           | 420 m.                                                                                                   | svà                                                                                                                          | 422 m.                                                                                                               |
| spilla                                                                                            | 420 m.                                                                                                   | svalr                                                                                                                        | <u>420</u> h.                                                                                                        |
| spor                                                                                              | 418 m.                                                                                                   | svartr                                                                                                                       | 418 m.                                                                                                               |
| sporna                                                                                            | 418 m.                                                                                                   | Svasubr                                                                                                                      | 412 h.                                                                                                               |
| spyria                                                                                            | 418 m.                                                                                                   | sveinn                                                                                                                       | 424 m.                                                                                                               |
| stabr                                                                                             | 424 h.                                                                                                   | sveiti                                                                                                                       | 414 m.                                                                                                               |
| stafr                                                                                             | 424 b.                                                                                                   | svélga                                                                                                                       | 420 h.                                                                                                               |
| standa                                                                                            | 424 h.                                                                                                   | svélta, svěltast                                                                                                             | 420 m.                                                                                                               |
| standandi                                                                                         | 424 h.                                                                                                   | svēr6r                                                                                                                       | <u>418</u> m.                                                                                                        |
| stěkkva                                                                                           | <u>427</u> m.                                                                                            | sviðr, svinnr                                                                                                                | 414 h.                                                                                                               |
| stcypa                                                                                            | 424 b.                                                                                                   | svigr                                                                                                                        | <u>416</u> h.                                                                                                        |
| stiga                                                                                             | 427 m.                                                                                                   | svorb, svorbr                                                                                                                | 418 m.                                                                                                               |
|                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| stiorna                                                                                           | 427 b.                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| stiōrnastoδ                                                                                       | 427 b.<br>424 h.                                                                                         | T                                                                                                                            | -                                                                                                                    |
| stiórnasto5stökkva                                                                                | 427 b.<br>424 h.<br>427 b.                                                                               | T                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| stiörnastobstökkvastölrstölr                                                                      | 427 b.<br>424 h.<br>427 b.<br>428 b.                                                                     | T taka,                                                                                                                      | 426 m.                                                                                                               |
| stiörnastobstökkvastölrstrå.                                                                      | 427 b.<br>424 h.<br>427 b.<br>428 b.<br>427 b.                                                           | T taka                                                                                                                       | 426 m.<br>428 h.                                                                                                     |
| stiórna.<br>siob.<br>stökkva<br>stólr.<br>strå.                                                   | 427 b.<br>424 h.<br>427 b.<br>428 b.<br>427 b.<br>427 b.                                                 | T taka tål tefla                                                                                                             | 426 m.<br>428 h.<br>424 m.                                                                                           |
| stiörna. stoč. stökkva stölr. strå straume strönd.                                                | 427 b. 424 h. 427 b. 428 b. 427 b. 427 b. 427 b.                                                         | T taka                                                                                                                       | 426 m.<br>428 h.<br>424 m.<br>429 h.                                                                                 |
| stiórna stok stökkva stölr strå straume strond stybia                                             | 427 b. 424 h. 427 b. 428 b. 427 b. 427 b. 427 b. 427 b. 427 b.                                           | T  taka                                                                                                                      | 426 m.<br>428 h.<br>424 m.<br>429 h.<br>425 b.                                                                       |
| stiorna stoš. stokva stolir strā strā straume strond styšia stýra                                 | 427 b.<br>424 h.<br>427 b.<br>428 b.<br>427 b.<br>427 b.<br>427 b.<br>424 h.                             | T taka                                                                                                                       | 426 m.<br>428 h.<br>424 m.<br>429 h.<br>425 b.<br>428 h.                                                             |
| stiorna. sloš. stokva stolr. stori stra straume strond slyšia stŷra. stŷri                        | 427 b. 424 h. 427 b. 428 b. 427 b. 427 b. 427 b. 427 b. 424 h. 424 h.                                    | T taka                                                                                                                       | 426 m.<br>428 h.<br>424 m.<br>429 h.<br>425 b.<br>428 h.<br>425 b.                                                   |
| stiórna. stok. stökkva stölkva strölr. strå straumr strönd. stybia stýra stýri stýri              | 427 b. 424 h. 427 b. 428 b. 427 b. 427 b. 427 b. 427 b. 424 h. 424 h. 424 h.                             | T  taka tal tefla tein teir teiir telia tili tili tili                                                                       | 426 m.<br>428 h.<br>424 m.<br>429 h.<br>425 b.<br>428 h.<br>425 b.<br>425 b.                                         |
| stiórna. stok. stókva stólr. strá straume stround stybia stýři stýři stýři su                     | 427 b. 424 h. 427 b. 428 b. 427 b. 427 b. 427 b. 427 b. 427 b. 424 h. 424 h. 424 h. 424 m.               | T taka. tial tella tib. tib. tib. tib. tib. tib. tib. tib. | 426 m.<br>424 m.<br>424 m.<br>429 h.<br>425 b.<br>428 h.<br>425 b.<br>425 b.<br>425 h.                               |
| stiórna. stob. stókva stólr. strå stround strond. styöia stýra stýra stýra stýra stýra stúra      | 427 b. 424 h. 427 b. 428 b. 427 b. 427 b. 427 b. 427 b. 424 h. 424 h. 424 h. 424 m. 414 m.               | T  taka. tal tella. tella. teilr. tellia. til                                            | 426 m.<br>424 m.<br>424 m.<br>429 h.<br>425 b.<br>428 h.<br>425 b.<br>425 b.<br>428 h.                               |
| stiorna. slob. slok. stokva stolir. strå straume strond, stybia stýra siýra siýri sú subr         | 427 b. 424 h. 427 b. 428 b. 427 b. 427 b. 427 b. 424 h. 424 h. 424 h. 424 m. 414 m. 414 m. 416 h.        | T  taka.  tal.  tefla.  tefla.  teiir.  telia.  tili.  tili.  timbra.                                                        | 426 m.<br>428 h.<br>424 m.<br>429 h.<br>425 b.<br>428 h.<br>425 b.<br>425 b.<br>428 h.<br>428 h.                     |
| störna. stoš stokva stokr. stokra strā straum strond stybia stýra stýra stýri sů subr Subri subri | 427 b. 424 h. 427 b. 428 b. 427 b. 427 b. 427 b. 427 b. 424 h. 424 h. 424 m. 414 m. 414 m. 426 h. 424 m. | T  taka.  tāl.  tefla.  tein.  teir.  teiir.  teiis.  til.  til.  till.  timbra.                                             | 426 m.<br>428 h.<br>424 m.<br>429 h.<br>425 b.<br>428 h.<br>425 b.<br>428 h.<br>428 h.<br>428 b.<br>428 b.<br>428 b. |
| stiorna. slob. slok. stokva stolir. strå straume strond, stybia stýra siýra siýri sú subr         | 427 b. 424 h. 427 b. 428 b. 427 b. 427 b. 427 b. 424 h. 424 h. 424 h. 424 m. 414 m. 414 m. 416 h.        | T  taka.  tal.  tefla.  tefla.  teiir.  telia.  tili.  tili.  timbra.                                                        | 426 m.<br>428 h.<br>424 m.<br>429 h.<br>425 b.<br>428 h.<br>425 b.<br>425 b.<br>428 h.<br>428 h.                     |

| tivor              | 424 b.                                         | þekia                      | 426 h.                               |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| tőfl               | 424 m.                                         | þêr                        | 421 b.                               |
| tông               | 429 h.                                         | þerra                      | 445 m.                               |
| tôl                | 428 m.                                         | þéssi                      | 421 b.                               |
| tôlf               | 446 Ъ.                                         | þing                       | 427 h.                               |
| tðlíti             | 446 b.                                         | þina                       | 421 b.                               |
| tomt, topt         | 424 b.                                         | þinnrr                     | 428 b.                               |
| tré                | 445 m.                                         | þiόδ                       | 426 b.                               |
| troδa              | 441 b.                                         | þiónusta                   | 426 b.                               |
| trôll              | 441 b.                                         | þð                         | 421 b.                               |
| trog               | 445 m.                                         | þær                        | 421 b.                               |
| tûn                | 429 h.                                         | þóðnn                      | 421 b.                               |
| tungl              | 427 h                                          | pollr                      | 428 b.                               |
| Tŷr                | 424 m.                                         | þôr                        | 428 b.                               |
|                    |                                                | þorp                       | 440 m.                               |
| Þ                  |                                                | þótt                       | 421 b.                               |
| P                  |                                                | þrå                        | 445 m.                               |
| þå                 | 421 m.                                         | þraungr                    | 445 m.                               |
| þaðan              | 42 1 b.                                        | þriði                      | 422 h.                               |
| þagna              | 426 h.                                         | þrifa                      | 440 h.                               |
| þak                | 426 h.                                         | þrîr                       | 422 h.                               |
| þakkir             | 427 m.                                         | þrisvar                    | 422 h.                               |
| þaktr              | 426 h.                                         | þrot                       | 441 b.                               |
| þar                | 421 b.                                         | þrúðgelmir                 | 432 h.                               |
| þarfr              | 440 m.                                         | brunginn                   | 445 m.                               |
| þarmr              | ΔΔο m.                                         | bû                         | 421 b.                               |
| P                  | ддо ш.                                         | pu                         | 421 D.                               |
| þars               | 421 b.                                         | þulr                       | 421 b.<br>428 h.                     |
|                    | 421 b.<br>421 m.                               |                            |                                      |
| þars<br>þat<br>þau | 421 b.                                         | þulr                       | 428 h.                               |
| þars               | 421 b.<br>421 m.                               | þulr<br>þumall             | 428 h.<br>425 h.                     |
| þars<br>þat<br>þau | 421 b.<br>421 m.<br>421 b.                     | þulr<br>þumall<br>þumlúngr | 428 h.<br>425 h.<br>425 h.           |
| þars               | 421 b.<br>421 m.<br>421 b.<br>421 b.<br>426 h. | þulr                       | 428 h.<br>425 h.<br>425 h.<br>440 m. |

| DES         | MOTS   | ISLANDAIS.     | 473    |
|-------------|--------|----------------|--------|
| þvíat       | 421 b. | vængr          | 415 b. |
| þveginn     | 416 h. | vætt           | 416 m. |
| bvð         | 416 h. | vættugi        | 416 m. |
| þŷ          | 426 b. | Vafþrúðnir     | 441 b. |
| þykia       | 427 m. | vågr           | 415 b. |
| þyrma       | 418 h. | vaka           | 416 h. |
| byrstr      | 445 m. | vala           | 419 h. |
|             |        | Vali           | 419 b. |
| U           |        | Valfabir       | 409 h. |
| ·           |        | Valkyria       | 434 m. |
| ûlfr        | 447 h. | vallda         | 420 h. |
| Ulfsfaðir   | 409 h. | valldi, valldr | 419 b. |
| um          | 407 b. | valr           | 419 b. |
| una         | 421 h. | valyndr        | 416 m. |
| und         | 422 b. | vamm           | 410 h. |
| undar       | 422 b. | vångr          | 415 m. |
| undar       | 448 b. | vanr           | 420 b. |
| undarsamlig | 448 b. | vanrêttr       | 442 b. |
| undir       | 422 b. | våpn           | 409 b. |
| undorn      | 428 h. | yara           | 417 b. |
| unn         | 423 b. | var5a          | 417 b. |
| unz         | 422 b. | varr           | 417 b. |
| upphimin    | 407 m. | Yaxa           | 416 h. |
| ur          | 423 m. | vê             | 416 m. |
| Ur8r        | 411 b. | ve5            | 410 b. |
| ûsialdan    | 428 m. | veδia          | 411 h. |
| ûtan        | 423 m. | νēδr           | 416 m. |
| ûti         | 423 m. | vēga           | 415 b. |
|             |        | věgr           | 415 b. |
| V           |        | veiða          | 411 m. |
|             |        | veiðr          | 411 m. |
| vå          |        | veigr          | 415 b. |
| va8a        | 410 m. | veita          | 413 m. |

# 474 TABLE DES MOTS ISLANDAIS.

| veita     | 413 b. | vionr      | 420 b. |
|-----------|--------|------------|--------|
| veitsla   | 413 b. | vis        | 413 b. |
| vekia     | 416 h. | vit        | 408 b. |
| vêl       | 419 h. | vita       | 413 m. |
| velia     | 419 b. | vîta       | 413 b. |
| vêlspå    | 414b.  | vitia      | 413 b. |
| veor      | 417 b. | Vitnir     | 413 m. |
| vēr       | 411 m. | vitr       | 413 m. |
| vēra      | 411 m. | vîtr       | 413 m. |
| vērδa     | 440 b. | vîtt ,     | 413 m. |
| Verbandi  | 440 b. | νο         | 420 b. |
| veria     | 417 b. | võllllőv   | 418 h. |
| vērri     | 444 b. | völlr      | 418 h. |
| vērstr    | 444 b. | võlva      | 419 h. |
| včsall    | 428 m. | vômm       | 410 h. |
| Vestri    | 411 b. | vænn       | 421 h. |
| viδ       | 410 b. | vōrδr      | 417 b. |
| viδ       | 408 b. | von        | 420 b. |
| viδr      | 411 h. |            |        |
| viδr      | 413 m. | Y          |        |
| vîg       | 415 b. | yδr        | 421 b. |
| vîgbönd   | 410 b. | yfir       | 407 b. |
| Vili      | 419 b. | Yggðråsill | 445 h. |
| vilia     | 419 b. | ykkr       | 429 m. |
| vinda     | 411 h. | ymia       | 455 b. |
| vindr     | 416 m. | Ymir       | 455 b. |
| Vindsvalr | 420 h. | yndi       | 421 h. |
| vinna     | 411 h. | урра       | 407 b. |

FIN



MAG2000640

### ERRATA.

Page 97, villiahmr, lisez vilbialmr.

135 (ligne 14 d'en bas) effacez le point et virqule.

186 (vers 7) îvidi, lisez îvibi.

Id. (vers 8) nědan, lisez něδan.

Id. (vers 11) iord, lisez iorb.

194 (vers 93) þå, lisez þû.

200 (vers 177) iord, lisez iord.

209 (ligne 1) retrouvèrent, lisez retrouveront.

318 (ligne 13) oma, lisez koma.

322 (ligne 7 d'en bas) pognoso, lisez pognoso.

360 (ligne 7 d'en bas), du, lisez de.

383 (ligne 5 d'en bas) et de même que, lisez : et, de même que.

392 (ligne 11 d'en bas) R, lisez N.



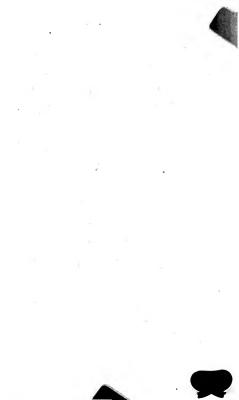

